The Committee of the state of the party of the state of t

EN ANGOLA

LISBONNE ANNONCE UN CESSEZ-LE-FEU entre le M.P.L.A. et l'UNITA

LIRE PAGE 20



Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

1,30 F

Algérie, † DA; Maroc, 1,30 dir.; Timisie, 180 m.; Allenague, † DM; Antriche, 8 sch.; Beiglane, 10 fr.; Casada, 60 c. ct; Banel...rk, 2,75 kr.; Expagna, 22 pos.; Grands-Grategue, 18 p.; Grèca, 18 dr., Iran, 45 ris.; Italie, 250 L.; Liban, 125 p.; Lanambourg, 10 ft.; Norvège, 2,75 tr.; Pa 8,90 ft.; Paringal, 11 ast.; Suèda, 2 kr.; S 8,90 ft.; U.S.A., 65 cts.; Yougustavia, 10 s

5, RUE DES TEALIENS 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P., 4297-23 Paris Télez Paris no 65372 Tél. : 770-91-29

#### **BULLETIN DE L'ÉTRANGER**

DELX PARLEMENTAIRES RENW

**atien** autonomistes by

## L'interminable guerre civile . en Irlande du Nord

A chacun ses problèmes régionaux. Tandis qu'en Corse le gouvernement français voit surgir une situation de crise qui l'a pris de court. à Londres le cabinet de M. Wilson se voit contraint de concentrer une fois de plus son attention sur l'interminable guerre civile qui sévit en Irlande du Nord et de constater l'échec des tentatives aussi généreuses que laborieuses mises sur pied pour lui trouver un règlement. Chaque jour, le terrorisme fait de nouvelles victimes à Belfast et deux attentats ont même été commis à Londres cette semaine; c'est la première fois, depuis l'attentat qui avait fait vingt-deux morts à Birmingham en novembre 1974, que la violence s'étend à l'Angle

politique d'apaisement et de dis-crétion du secrétaire d'Etat à l'irlande du Nord, M. Merlyn Rees, courait au même échec que celle de son prédécesseur, M. Whitelaw, qui fut l'homme du « mouvement ». La reprise de la violence est d'autant plus préoccupante qu'elle survient dans un emitecte de « vide politique » à Belfast. La Convention élue en mai dernier pour mettre au point un nouveau statut de la province avait paru, à ses débuts, fonctionner plutôt mieux que prévu. Mais la date de la reprise de ses travaux après les vacances a été reportée et la remise de ses ıs, initialement annoncee iour novembre, s'en trouve d'autant retardée.

CANAL WAY

E ASSEMBLES DU FONDS MONTAE

**Siene co**nfirme son désau

. Jan Pierre (Fourcade)

tes changes flottoals

Le caractère de plus en plus dérisoire de la « trêve » proclamée par l'IRA provisoire, la libération progressive des internés sans ingement, presque tons catholiques, irritent et inquiètent les protestants, qui se sentent « lâthés » par Londres. Le refus des loyalistes » qui siègent à la Convention de partager les futurs portefeuilles ministériels avec les atholiques convaine la population que rien ne changera jamais et renforce les rangs de l'IRA.

Le gouvernement de Dublin, qui, au temps de M. Whitelaw. appuyait fermement la politique to Londres en Ulster, se tient muntenant ostensiblement å Pecart, mais son chef. M. Cosgrave, n'en a pas moins appelé la Grande-Bretagne à prendre de nouvelles mesures de sécurité pour faire face à la « très sétiense » situation actuelle. Or le mécontentement commence à se manifester parmi les contingents de l'armée britannique stationnés en Irlande du Nord, de nombreux officiers critiquant la politique d'apaisement de M. Rees à l'égard de l'IRA provisotre. Les extrémistes des deux bords profitent de cette situation incertaine pour reprendre les turenchères, voire stocker les muultions. Des rameurs ont fait état, ces jours-ci, de la présence à Belfast d'une mission libyenne thargée de négocier des fourni-

Le gouvernement de M. Wilon semble sérieusement tenté de lacher le « boulet » irlandais. Mais on ne voit pas comment il prendrait la responsabilité de retirer ses troupes de la province avant qu'un début de solution Politique apparaisse à l'horizon. En outre, l'attitude de l'opposition conservatrice peut être pour lui un sujet de difficultés. Tout en réaffirmant, jeudi, son 5011tien an principe d'une politique · bi-partisane », le parti conservateur d'Uister s'est réservé le droit de critiquer le gouverne-

Les cyniques — ou les réalistes — pouvaient jusqu'ici l'accommoder du « statu quo », dans la mesure où la violence restait cantonnée dans des limites « raisonnables ». Mais avec la menace de nouvelles actions terroristes en Angleterre l'« arme de choc » de l'IRA l'opinion britannique, partagée entre l'exaspération et l'inquiéade, pourrait demander une attitude plus ferme et plus imazinative à son gouvernement.

## Détente en Corse après la désignation d'un préfet d'origine insulaire

M. Jean Riolacci a commencé ses consultations à Ajaccio

M. Alexandre Sanguinetti, ancien

demande de M. Jacques Chirac, de repousse

ire général de l'U.D.R., a décidé, à la

Les forces de l'ordre desserrent leur dispositif à Bastia M. André Rossi, secrétaire d'Etat et porte-« un signe d'apaisement » qui faciliterait « pour parole du gouvernement, a rendu publique, jeudi soir 28 août, la nomination, décidée par bien de l'unité nationale, la recherche de

Seine-Saint-Denis, aux fonctions de préfet de de huit jours le voyage qu'il comptait effectuer la région corse, préfet de la Corse, et celle de M. Marcel Julie, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), comme préfet déléen Corse à partir du vendredi 29 soût. M. Jean Riolacci est arrivé à l'aéroport d'Ajaccio, le 26 soût à 20 h. 30, à bord d'un gué à l'organisation du département de la Haute-Corse, MM. André Gilly, prélet de la région corse, préfet de la Corse, et Jacqu déclarations. » M. Marcel Julia n'est pas atlendu Guérin, sous-préfet de Bastia, qui sont ainsi à Bastia avant un ou deux Jours. M. Riolacci devait commencer à recevoir, dès ce vandredi, les représentants de différentes organisations emplacés, seront appelés à d'autres fonctions. M. Georges Marchals, secrétaire général du parti communiste, a déclaré à Europe 1 que le syndicales et professionnelles.

La désignation d'un préfet qui a des attaches iles en Corse — M. Riolacci était en vacances dans l'île il y a hult jours — a, sur place, été généralement blen accuellile. Les porte-parole de l'ex-ARC s'en montrent, en pardu pouvoir ».

L'atmosphère s'est beaucoup détendue estia, d'où les forces de l'ordre sont appagardée que par des plantons. Toutefois, de nouvelles forces de police on

darmes-parachulisies de la base de Mont-de Marsan et une partie de la brigade antigang. deux plans : d'une part, le procureur général de la Cour de sûreté de l'Etat, qui a déjà ouvertrois informations judiciaires, s'apprête à en ouvrir une qualrième; d'autre part, un jeune homme, arrêté le 28 soût au matin à Bastia el nsféré le soir à Paris, M. Serge Cacciari, a reconnu, seion le sous-prélet de Bastia, qu'il avait mortellement blessé le brigadier de

## Confusion et précipitation

De notre envoyé spécial

Bastia. — Le remplacement du préfet de la Corse et celle du sous-préfet de Bastia confirment, sous-preiet de Bassa confirment, s'il en était encore besoin, aux yeux des insulaires, que les opérations de maintien de l'ordre, tant à Aléria qu'à Bastia, ont été conduites dans la confusion et la précipitation, qu'il était possible, malgré la froide détermination des insurés d'Aléria et des tion des insurgés d'Aléria et des émeutiers de Bastia, d'éviter l'effusion de sang.

ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, réuni

remplacement de M. Poniatowski serait « une

bonne chose ». De son côlé, le parti socialiste

demande également que le ministre d'Etat « s'efface » et verrait dans cette démission

Certes, depuis quelque temps, à nouveau le feu aux poudres à les frères Simeoni avaient du Bastia, fief de l'autonomisme. Le mal à tenir leurs troupes en main. Au mois de juillet, à Caterragio, au cours de l'assemblée générale de l'ARC, les jeunes militants in vitent leurs responsables à e changer de vitesse ». Au mois d'août, à Corte, lors du congrès de l'ARC, les dirigeants du mouvement dissous, pour asseoir leur autorité, se mettent à parler de « libération » et de « révolution ». Il est alors décidé de monter l'opération d'Aléria, de passer ainsi dans l'illégalité, « mais », précise Max Simeoni, « sans vioence et à visage découvert ».

Avaient-ils bien mesuré les risques ? D'un côté, le gouvernement attendait, semble-t-il, le

ment attendait, semble-t-il, le moment propice pour en découdre avec l'ARC; d'un autre côté, les jeunes militants autonomistes se montraient impatients de jouer les durs. On connaît l'épliogue.

M. Max Simeoni tente aujourd'hui de rectiffer le tir et invite

Le départ précipité de Timor, dans la nuit du

26 au 27 août, du gouverneur Lemos Pires et des

forces portugaises a laisse le territoire livré à la

guerre civile. Selon les témoignages des réfugiés,

les combais auraient fait plus de deux mille morts.

M. Almeida Santos, ancien ministre des rela-

tions interierzitoriales et envoyé spécial du gon-vernement de Lisbonne, se trouve à Djakaria, où

il a renconiré vendredi M. Mochtar Kusumaaimaja,

ministre de la justice assaurant l'intérim de

les militants de l'ARC à opposer les militants de l'ARC à opposer aux provocations du pouvoir une a réponse politique » qui se traduirait pas une grande manifestation populaire et pacifique contre la répression. « Nous admettions, au lendemain du drame d'Aléria, qu'il y ait une recherche de responsabilités individuelles. Nous espérions que le gouvernement aurait la sagesse de s'en ment aurait la sagesse de s'en tentr là. » La dissolution de l'ARC met

mercredi 27 août, à 16 h. 30, not fication de cette décision est faite aux responsables du mouvement par le commissaire de police cen-tral. Les esprits s'echauffent. « Jusqu'à 19 heures, fai à plu-sieurs reprises lance des appels au calme, rétière sans cesse les anciennes directives qui visaient à opposer au gouvernement une réponse politique », explique M. Simeoni.

Quelques centaines de jeunes qui stationnent devant la souspréfecture, commencent, vers 22 heures, à s'agiter. M. Max Simeoni, qui entre-temps était retourne chez lui se reposer, se rend auprès des manifestants pour tenter de les ramener à la rai-son, et les invite à ne pas com-mettre d'exactions qui aggraveraient les tensions. JACQUES DE BARRIN.

(Lire la suite page 4.)

POUR METTRE UN TERME A LA GUERRE CIVILE

Lisbonne semble souhaiter

une intervention indonésienne à Timor

## Divergences sur le régionalisme

Le gouvernement continue d'agir de loin, par hauts fonctionnaires interposés. Ce sont eux que l'on change dont on nous répête qu'ils suivent la eitration heure per beure quand ce n'est pas minute par minute. Alnsi M. Gilly est-il remplacé par M. Riolacci, comme préfet de la Corse, tandis que M. Julia va mettre en place l'administration du nouveau département de la Haute-Corse, fonctions qui, sur place, paraissaient naturalle-ment destinées à M. Guérin, souspréfet de Bastia. Les partants ou de leurs fonctions, comma l'avait laissé croire une première information émanant du ministère de l'intérieur. D'autres tâches les appellent... Comment no pas penser qu'ils sont peu ou prou sanctionnés ? Ont-ils mai exécuté les ordres reçus ou, simple

Les erreurs de commandement commises à Aléria, puis à Bastia. ont été assez grosses pour que le délégué syndical des C.R.S. intervienne auprès du ministre de l'intèrieur de la manière la plus nette. La prochaine fols, si prochaine fols il y a, ce cera le refus d'obéissance. vernement qui prone la fermeté et le respect de l'autorité de l'Etat 1

M. Malik aux affaires étzangères. Bien que

M. Almeida Santos ait refusé de le préciser, il

semble qu'il ait mission de demander une inter-vention indonésienne, souhaitée également en

Les journalistes ne pouvant actuellement se

rendre à Timor, c'est de Darwin, en Australie, que

noire envoyé spécial expose la situation dans l'île

telle qu'ella apparaît dans les témoignages des

termes vollés, par le gouvernement australien.

ment. ont-ils eu le tort d'être les exé-

cutants d'ordres mai donnés ?

C.R.S., on le demandera, le cas échéant, aux gardes mobiles, aux gendarmes parachutistes, ce qui est normal, et aussi aux membres de la brigade antigang dépêchés en Corsa. L'efficacité, récomment mise à l'épreuve, de ces redoutables tireurs sera-t-elle ('effet psychologique déplorable de leur intervenion dans cette affaire ? Les Corses autonomistes, même s'ils ont le coup de fusil trop facile, ne sont pas des gangsters et ils ne méritent pas d'être traités comme tels. On oppose consideration.

La nomination de M. Riolacci, bien accueille sur place, est plus habile. Mais, comme M. Julia, elle a été décidée dans une certaine précipitation.

ANDRÉ LAURENS. (Lire la sutte page 6.)

## AŪ JOUR LE JOUR

Combien ca vaut?

Pour Henri IV, Paris valait bien une messe; pour Riche-lieu, La Rochelle valait bien un siège; pour Louis XIV, la monarchie absolue valait bien la féodalité; pour les Parle-ments du XVIII° siècle, le pouvoir royal ne valait pas grand-chose; pour les révo-lutionnaires, le salut public

valait plus que les Girondins; pour Napoléon, une bonne administration valait plus que tout ; pour la III République, l'unité nationale valait la ligne bleue des Vorges; pour l'Etat industriel, les régions riches valent de gros investissements. Mais, dans les régions pauvres, l'Etat industriel avait oublié ce que valent les minorités.

BERNARD CHAPUIS.

#### A BURGOS

## Les deux militunts basques ont été condamnés à mort

Le conseil de guarre de Burgos a condamné à la peine ca-pitale, ce vendredi 29 août, les deux militants basques : José Antonio Garmendia et Angel Otaequi. Ils ont été reconnus coupables de la mort d'un garde civil, le 3 avril 1974, à Appoitin au Pays basque, Les avocats disposent de trois jours pour faire appel. Le ver-dict doit être confirmé par le capitaine-général de Burgos. Puis le général Franco, chef de l'Etat, doit décider en der-

Le procès qui s'est déroulé jendi n'a pas duré cinq heures. Le pro-cureur militaire à confirmé sa requête de peine de mort pour les deux militants basques José Antonio Garmendia, étudiant, âgé de ringt tarris can et havel d'its de vingt-trois ans, et Angel Otea-gul, mécanicien, âgé de trente-trois ans. Le premier était accusé d'avoir tiré sur la caporal de la garde civile Gregorio Posadas, chef des services d'information d'Aspeltia. Au second, il était reproché d'avoir hébergé le commando de l'ETA qui aurait préparé l'attentat.

Au cours des débats, l'avocat de Jose Antonio Garmendia a af-firmé que son client était en France le 3 avril 1974. Quatre té-moins ont déclaré de leur côté ne pas reconnaître en lui l'homme qui avait tué le garde civil. Garmendia, grièvement blessé à la tête le jour de son arrestation, le 28 août 1974, est resté prostré pendant le procès. Il a répondu qui lui demandait s'il avait quel-que chose à dire. Quant au dé-fenseur d'Angel Otaegui, il a fait valoir que ce dernier ne connais-sait pas la mission du commando de l'ETA, dont son coaccusé ne faisait d'ailleurs pas partie.

Dix journalistes, dont quatre étrangers, et six avocats espa-gnols, ont pu assister au procès. En revanche, les observateurs de l'Association des juristes démo-crates, de la Fédération internationale des droits de l'homme d'Amnesty International et de la Commission internationale des juristes n'ont pas été autorisés à pénétrer dans la salle, fortement protégée par des troupes. Ils ont èlevé une protestation.

## Dernière minute

Ancien président de la République irlandaise

#### EAMON DE VALERA EST MORT

Eamon de Valera, qui fut prési-dent de la République d'Irlanda de 1959 à 1973, est mort ce vendredi 29 août, à l'âge de quatre-vingt-douz août, à l'âge de quarre-vingt-donze ans. Au terme de son second mandat présidentiel, presque aveugle, il s'était retiré en juin 1873 avet sa femme dans une maison de retraite des environs de Dublin et avait abandonné touto activité publique.

## LA FIN SANS GLOIRE D'UNE COLONISATION

Darwin. — Ce vendredi matin, Darwin. — Ce vendredi matin, à 6 heures (heure locale), le cargo Macdili, qui assure d'ordinaire la Itaison Macao-Dill (doù son nom), a accosté au wharf de Darwin, la principale ville du nord de l'Australle, avec plus de sept cents réfugiés de Timor, après une traversée de deux jours. Parmi eux, beaucoup de Portugais d'origine — dont une centaine de militaires — et de métàs, mais aussi plus de deux cents Chinols. Its étaient entassés, dans une aussi plus de deux cents Chinols. Ils étaient entassés, dans une écœurante odeur de sang et de crasse, sur le pont et dans les flancs de ce petit navire commandé par le capitaine Dagger, un Anglais aux cheveux noirs frisés, ancien commandant de remorqueur à Sattahip — base américaine en Thallande — pendant la guerre du Vietnam.

Fatigués mais en bonne santé, Fatigués mais en bonne santé, à l'exception de quelques blessés par armes ou malades, les réfu-giés descendent à qual en file interminable. pour s'engouffrer dans des bus qui les conduisent vers une base militaire. C'est l'a que, après une douche et un petit déjeuner, se déroulent les formaDe notre envoyé spécial . PATRICE DE BEER

lités sanitaires et d'immigration. Après quoi, ils ont été conduits dans divers cenires d'héberge-

Un certain nombre partiront Un certain nombre partiront très prochainement par avion spécial pour Lisbonne. Le reste s'envolera par appareil militaire vers Sydney. En effet, la région de Darwin, dévastée l'an dernier à la veille de Noël par un formidable cyclone, n'arrive pas encore à reloger cartains de ses habitants, qui campent depuis huit mois dans un « hôtel flottant ».

Nous sommes recus par le capi-Nous sommes reçus par le capitaine à bord du Macdili, dont le pont est encombré d'effets militaires et de rations de combat portugaises. Selon lui, la situation dans la capitale de la colonie était calme pendant les deux jours qui ont précédé son départ, puis des combats ont éclaté au moment où les réfugiés embarquaient et où le colonel Lemos Pires, et les solvante soldats d'élite qui pro-

tégeaient l'évacuation, décidaient de se réfugier dans la petite île voisine de Atauro. Le capitaine Dager nous assure qu'il a reçu du commandant d'un navire de guerre indonésien croisant proximité l'ordre d'évacuer le colonel et ses hommes. Or, une heure après, l'évacuation des réfu-glés commençait. On peut donc se demander si la décision portugaise d'abandonner Dili n'a pas été prise en coordination avec Dia-karta.

Les derniers représentants de l'empire lusitanien, dans ce terri-toire conquis au seizième siècle, sont désormais installés dans l'île insalubre d'Atauro, où s'élèvent seulement, auprès des nuttes, quelques bâtiments en « dur » C'est là qu'est arrivée, jeudi 28 août, la mission de paix por-tugaise. Venue de Lisbonne et transportée par un avion militaire australien parid de Darwin, elle était accompagnée du représen-tant du comité international de la Croix-Rouge, M. Pasquier, et d'un officier de renseignements 205

(Live la suite page 4.)

## < LA VIE FILMÉE > SUR FR 3

## Les accordéons muets de la Libération

Le sixième épisode de « la Alexandre Astruc, est diffuse ce vendredi sur FR 3 à 20 h. 25. Ses images ont été tournées par des Brateurs, cinéastes anonymes, au moment de la Libération.

Paris libéré danse dans les rues au son de l'accordéon retrouvé ; le Q.I. prend la pose en souriant devant ea jeep : il ne bouge pas, car il croit qu'on le photograp les premiers trains de déportés arrivent, gare de l'Est, et les anciens prisonniers savourent une cigarette longtemps désirée, accoudés à la re ouverte d'un autobus des T.C.R.P. (ou alors, c'est une jeune femme qui revient chez elle, à Pau, et on jui offre des fleurs).

la Loire, a été détruit : les passagers pied, sur des échafaudages de fortune ; aux Aubrais, ila verront la gare de triage en ruine, vision d'apocalypse, et ils se diront : maintenant C'est fini.

Mexico pavoisera en tricolore pour que, devant l'Opéra, on verra s'ouvrir le premier bureau d'embauche, Et puis, le cycle des mariages

Un amateur narquois brodera sur la thème du « oul » et du « non », et du vote des femmes, lors du réfé-

MARTIN EVEN.

(Lire la suite page 13.)

## **EUROPE**

## LA SITUATION AU PORTUGAL ET SES PROLONGEMENTS

## Le parti communiste propose une conférence « au sommet » de toutes les parties engagées dans la « bataille du pouvoir »

De nos envoyés spéciaux

tout décider » : pour s'excuser de convoquer les journalistes au milieu ce vendredi 29 août à 1 heure du matin, sur le - gravité de la situation -. Au même moment, les principaux chefs militaires du pays continualent de discuter dans un salon du palais de Belem : pour eux, appa-

Conscient des dangers que suscite un pareil biocage, le parti communiste prend l'initiative et propose une de toutes les parties engagées dans la - batalile du pouvoir -. La commission politique du P.C.P. invite « les principaux secteurs qui peuvent et doivent rechercher en commun une solution à la crise - à se rencontrer autour d'une même table. L'appei est lancé aux représentants des instances du pouvoir militaire et civil (présidence de la République, gouvernetion), aux leaders des tendances du M.F.A. (« cauche militaire », le P.C. désigne ainsi les partisans du premier ministre, officiers du Copcon et

L'EX-GÉNÉRAL SPINOLA

ESTIME QUE L'ARMÉE

N'EST PAS DIRIGÉE

PAR DES CHEFS VALABLES

Rio-de-Janeiro (U.P.). — « Ou bien le Mouvement des forces

armées revient à ses idéaux démo-cratiques du 25 avril 1974, ou bier

il se produira un affrontement armé, et la violence dont le Por-

tunal fait l'expérience n'est ou une

indication des événements à venir », a déclaré à Rio l'ex-géné-

« Le Portugal, a-t-il ajouté, n'a

pas de forces armées, il a plutôt des bandes armées, dont l'indisci-pline est un réflet fidèle de la

situation anarchique d'un pays en voie de désintégration. Les pseudo-

chejs militaires du pays n'ont pas

l'autorité morale pour représenter les forces armées qu'ils ont eux-

trouvera ses vraies traditions que lorsqu'elle sera commandée par des dirigeants valables. La plu-

part d'entre eux sont actuellement

en exil ou bien ont vu leur auto-

rité et leur influence supprimées

a Lorsque les forces armées

seront a novveau commanues par des dirigeants valables, je serai alors en mesure de proclamer catégoriquement que les forces armées du Portugal ne soutien-

nent pas, et n'ont jamais soutenu la révolution communiste du

L'ancien chef de l'Etat a encore

déclaré : « Il a été prouvé que l'Union soviétique aide le parti

communiste portugais. Quant a savoir si des nations occidentales

sont impliquées pour contrer l'aide soviétique, je ne veux pas penser que de telles nations puis-sent être indifférentes à la com-nunisation du flanc occidental de

<u>Espagne</u>

Appels en javeur de condam

nés à mort. — La fédération de Paris du parti socialiste ouvrier espagnol lance un appel à tous les militants antifascistes rési-

dant dans la région parisienne pour qu'ils se mobilisent afin de

Sauver la vie de Garmendia et Otaegui. Le P.S.O.E. appelle l'opinion publique à participer massivement à la manifestation prévue pour le samedi 30 août à 17 heures au mêtro Oberkampf.

D'autre part, le Comité contre la peine de mort en Espagne communique : « Constitué avec l'apput de différentes organisations politiques, syndicales et indépendantes, le Comité contre la dependantes, le Comité contre la lateral de lateral de lateral de lateral de la lateral de lateral de

peine de mort en Espagne se jait l'interprète des milliers de per-sonnes qui ont signé la pétition dénonçant le procès contre Gar-

mendia et Otaegui et demande à

tous les démocrates et antifran-quistes de se mobiliser dans les plus brefs délais pour que ces militants ne soient pas ajoutés à la liste déjà longue des victimes

● Saisie d. journal. - L'heb-

domadaire espagnol Doblon a été

saisi par la police le jeudi 28 août, à Madrid, vingt-quatre heures après l'entrée en applica-

tion du décret-loi sur la répres-

la quatrième revue politique espa-

gnole saisie par la police dans les dernières vingt-quatre heures.

après Cambio 16, Possible et Des-

tino. Un cinquième hebdoma-daire. Blanco y Negro, apparte-

nant à la chaîne du quotidier

connu des difficultés de parution

en raison de sa couverture consa-

crée au thème du terrorisme. Les

raisons de la saisie des quatre hebdomadaires n'ont pas été an-noncées. — (A.F.P.)

monarchiste-conservateur ABC, a

sion du terrorisme. Dobion est

par leurs ennemis.

Portugal. >

l'Europe. »

ral Spinola, le jeudi 28 août.

groupe des = neuf =). et aux responsables du parti socialiste et des organisations membres du front unitaire récemment créé.

De toute évidence, le P.C. redoute qu'un climat de tension permanente tavorise un coup de force. « Il y a beaucoup de conspiration, trop de conspirateurs, assure M. Cunhal ; certains ne gardent pas leurs secrets. On parle dans les unités militaires. parfois dans les calés... » La hâte des dirigeants communistes peut aussi s'expliquer par l'impatience et publiquement dans nombre de secteurs de l'armée le P.C. a-t-il centi le danger présent dans la mise en garde publiée peu avant sa confément de la région militaire du

Le communiqué, il est vrai. laisse guère planer de doute sur la détermination de certains militaires : le commandement affirme qu'il a - préparé ses unités afin qu'elles protègent le Portugal contre l'instau-

Commandant la région centre

LE GÉNÉRAL CHARAIS

LANCE UNE MISE EN GARDE

**AUX PARTIS DE GAUCHE** 

militaire du Centre a préparé ses unités de façon à s'assurer

qu'une dictature ne puisse pas une nouvelle fois être instaurée au Portugal », déclare un com-munique publié, jeudi 28 août, à

Coimbra par le commandement de la région militaire du Centre.

Le communiqué ajoute : « Une telle préparation ne peut avoir de sens que si la population se place aux côtés des forces armées sans équivoque. »

Cette région est commandée par le général Manuel Franco Cha-rais, l'un des signataires du docu-

ment Melo Antunes. Le communiqué déplore en

outre le « manque de respect » des manifestants, qui, devant le palais de Belem, ont conspué mercredi soir « le plus haut

representant de la nation », le

a Ils obligent les forces armées à intervenir, conduisent à la des-

truction de l'alliance du peuple avec le Mouvement des forces

armées, ce qui ne peut que favo-riser à très court terme le retour à un régime totalitaire », poursuit

le communiqué. Le commandant de la zone Centre « déplore les tentatives

Centre « deplore les tentatives de manipulation des populations, non seulement par les forces de la réaction, mais aussi par les forces politiques qui ont la responsabilité historique de la conduite des masses laborieuses sur le chemin de la révolution. ». Ces forces poursuit le communiqué

forces, poursuit le communioné

e paraissent beaucoup plus inté-ressées par la prise immédiate du pouvoir que par leur rôle poli-

« En conséquence, déclare en-

core le communiqué, on assiste à la division de la classe ouvrière, à des attaques de personnes et de permanences de part's consi-

● Une délégation militaire cubaine se trouvant à Lisbonne a essayé de persuader des mem-

a essaye de persuader des mem-bres du gouvernement portugais de fournir à La Havane des secrets de l'OTAN, affirment, jeudi 28 août, dans le Washing-ton Post, les chroniqueurs Jack

Dans une lettre pastorale publiée le vendredi 22 août, le conseil permanent de l'épiscopat portugais dénoncait les violences dans le pays (le Monde daté 24-25 août). Nous en avions donné des extraits permoduits par les

des extraits, reproduits par les agences de presse. Nous donnons ci-dessous d'autres extraits de ce document, dont le texte intégral

est cité par la Croix du 29 soût.

lence doit embrasser toutes les formes de celle-ci, depuis les atta-

ques contre les propriétés, institu-tions, sièges de partis, etc., et fusqu'aux agressions idéologiques,

culturelles et religieuses — si sou-vent savorisées par le sectarisme

de certains organes d'information,
— sans exclure les manœuvres
opportunistes et les agissements

utopiques ou incompétents, qui

déchirent le pays et jettent au chômage des milliers et des mil-

. La violence engendre la vio-

lence, et on entre ainsi dans un cercle infernal, que seule la force-

évangélique du pardon et de l'amour réussit à briser. De là la responsabilité spéciale des chré-tiens dans la résolution de la crise

liers de familles.

« La condamnation de la vio-

Anderson et Lee Whitten.

dérés comme progressistes. »

général Costa Gomes.

ration d'un nouveeu régime tota-Iltaire ... (Voir ci-contre.)

Le général Manuel Franco Charais, ommandant de la région, est l'un des signataires du document des neuf », et l'on sait, de source sûre, que deux membres importants du groupe Melo Antunes se sont déplacés à Colmbra ces derniers jours. Est-ce la, pour le P.C., une conspiration ? On va plutôt y voir un nouveau signe de l'habitude chère aux militaires portugais de compte et recompter leurs forces et de - faire la guerre au tableau noir -. Les clans opposés hésitent, s'observent, répugnent aux hostilités ouvertes, mais la crise qui traîne et s'aiguise chaque jour un peu plus l'irruption d'un « coup de droite ». Pour mieux l'exorciser peut-être, les communistes ne cessent de désigner la être bien conscient que le pays risque de se trouver subitement face à de violentes confrontations mili-

taires qui, si elles éclataient, pour-

D'origine criminelle

selon les autorités

LES INCENDIES DE FORÊTS

PREMINENT DES PROPORTIONS

**ALARMANTES** 

Lisbonne (A.F.P.). — Les forêts de pins et d'eucalyptus du Portugal, de la frontière espagnole jusqu'à Lisbonne, sont ra-

vagées depuis bientôt trois se-

maines par des incendies qui ont

pris des proportions alarmantes et apparaissent, dans bien des cas,

Plusieurs milliers d'hectares de

forêts et de cultures ont été dé-

truits, quelques personnes ont déjà trouvé la mort, et de nom-

breuses bêtes ont péri asphyxiées, menant à la ruine de petits pay-

sans qui accusent les commu-

tence d'une « organisation reac-

tionnaire vien structurée, respon-

sable de l'actuelle vague d'incen-dies », « L'un des objectifs, a-t-i

estimé, est de tomenter un clima

général de tension et de terreur qui provoquera en outre la désor-

ganisation des unités militaires, et créara les conditions favorables

aux autres types de coups qui in-téressent ces forces contre-révo-

M. Vitor Louro a étayé ses af

firmations en citant un certain

nombre de cas concrets : « E un seul jour, a-t-il dit, à Cabe

un saul jour, a-t-il dit, à Cabe-ceiras-de-Basto, une petite loca-lité près de Bruga, douze joyers ont été allumés par des bombes incendiaires lancées d'un petit avion. Deux jours plus tard, cet apparell a été aperçu encore alors qu'il survolait d'autres in-cendies à proximité, à

Jeudi, le Jornal de Noticias a lancé un appel à la vigilance et demandé à la population d'es-sayer d'identifier l'appareil et de noter ses caractéristiques et son

numéro d'identification. Des foyers se déclarent un peu par-

tout : du côté de Bragance, les pompiers, aidés par les forces mi-litaires et la population, luttent sur un front de 15 kilomètres ; du

côté de Porto, on en signale une douzaine ; près de Viseu, les ma-gasins ont fermé leurs portes pour permettre aux habitants d'aller

combattre sur un front de 10 ki-

portugaise, par une contribution

valable à l'œuvre de pacification et de reconstruction qu'il est urgent de réaliser. L'Evangile qu'ils professent leur donnera la

lumière et le courage indispensa-

timere et le courage maspensa-bles pour lutter pour la vérité, pour la fustice, pour la liberté, pour l'amitié civique et pour le sain développement, sur lesquels doit reposer la société nouvelle, à laquelle aspirent les Portugais. (.) les évêques, dans l'exercice de leur mission pastorale, appel-lent à un mouvement de solidorité

lent à un mouvement de solidarité chrétienne en faveur de tous ceux qui, victimes de la crise nationale, souffrent le plus dans leur corps

et leur espril : ceux qui sont eans trovail, sans joyer, les mar-ginalisés, les persécutés, ceux qui sont arrêtés sans inculpation

» Mais, devant la gravité que

revêt la situation des rapatriés d'outre-mer, les évêques exhortent

contribuer avec intelligence et générosité à la solution des très

graves problèmes personnels et

sociaux creés par leur retour mas-

dans des circonstances si

irticulièrement les communaulés

organisations catholiques à

exprimée. etc. (...)

LES ÉVÊQUES LANCENT UN APPEL

EN FAVEUR DES RAPATRIÉS D'OUTRE-MER

lutionnaires. »

M. Victor Lauro, adjoint du di-

apparaissent, dans d'origine criminelle.

raient conduire à la querre civile. presse, le parti communiste hausse le ton et en même temps précise ses appels à l'unité. Il y a trois semaines, après une réunion tournant politique, il pariai intéressées à la poursuite du proces les désigne formellement et pro-

de la République. Mais les amis de M. Alvaro Cunhal savent aussi extrême gauche active et implantée dans les structures de pouvoir qui naisser! à la base est précaire, voire dangereuse pour eux-mêmes. Les groupes révolutionnaires n'ont pas accepté la tournure donnée à la manifestation par les responsables du prolétariat et la Ligue communiste Internationaliste (trotskiste) ont préféré également un rassemblemen qui, en dépit des accords préalables se transformait en « opération plébiscite » du premier ministre et d'un convernement oul reste, affirme la L.C.I., - incapable de satistaire

En attendant que se règient au sommet les conflits les plus rudes, une certaine détente est apparue ieudi dans celui qui oppose le Copcon à la 5° division de l'étatmajor. Les troupes qui occupatent les locaux de la 5º division ont été sen siblement réduites. Les commandos d'Amadora, revenus le matin même d'Angola et qui avaient mené l'opé remplacés par des unités du réplment d'infanterie de Queluz (Rioq) connues pour leur sympathie aux hèses radicales des officiers du Copcon. On estime même probable que les services intérieurs de la 5° division pouront reprendre leurs activités à bref délai, dans l'attente

du comité central qui avait amorcé d'ouverture, de lutte contre le sectarisme. Quinze jours plus tard. devant l'échec de sa - contreoffensive - au nord du pays, le P.C. préchait la conciliation et se disait prêt à rencontrer - toutes les parties

révolutionnaire ». Cette fois, il S'll le fait aulourd'hui, c'est ou'il estime avoir repris des forces. La manifestation, mercredi, sous les murs du palais de Belem, lui a permis de les montrer au président que l'unité réalisée avec une

les revendications essentielles des masses et d'écraser la réaction = Le front unitaire pourrait donc être éphémère. Pour M. Alvaro Cunhal. Il n'est d'ailleurs - pas encore consti tué ». Les communistes, visiblement, tiennent à l'élaroir à droite, craignant une promiscuité trop prolongée avec l'extrême cauche

structuration annoncée.

DOMINIQUE POUCHIN et JOSÉ REBELO.

#### Italie

## Le président Leone se dit « effrayé » par l'extension des désordres et des grèves

De notre correspondant

Leone, a rompu le silence que semblaient lui imposer la Constitution et les habitudes politiques. pour exprimer, dans une convercorriere della Sera, la a vive préoccupation a que lui inspire la situation actuelle en Italie. Le chei de l'Etat a dénoncé les maux traditionnels dont souffre la société italienne : grèves abu-sives, absentéisme, fuite des capitaux. A propos de la grève des chemins de fer déclenchée récem-ment par un syndicat autonome,

et qui a paralysé le réseau pen-dant une semaine, M. Leone a déclare : « Je suis effraye par le avant tout parmi les travailleurs des services publics essentiels. Il faut trouter une solution. C'est neut-être une question de vie ou de mori pour la survie economique et civile du pays. » Les grèves dites « corporatives

et saurages » viennent d'être dénoncées simultanément par M. La Maifa, vice-président du conseil, mais aussi, et pour des raisons évidemment différentes, par M. Lama, secrétaire général de la plus importante confédération syndicale, la C.G.I.L., qui, dans le quotidien du P.C.I. l'Unita, a condamné les a grèves trrespon-sables ». Il y a là une prise de conscience tout à fait neuve en Italie qui, cette année encore, détiendra le record européen du

nombre des journées de grève. Le président de la République sera-t-il entendu ? Le parti socialiste a exprimé son étonnement du fait que M. Leone fasse connaître son point de vue par l'intermédiaire d'un quotidien, sans toutefois contester son analyse de la situation. La C.G.I.L. a renouvelé son opposition de principe à toute a réglementation du droit de greve », mais en accordant au président de la République que certaines revendica-tions sont préjudiciables à la population et aux autres catégories de travailleurs. Le parti communiste reproche à M. Leone de n'avoir insisté ni sur les remèdes à apporter à la crise actuelle, ni sur « la responsabilité de la

Rome. — Le président de la démocratie chrétienne qui gouperne depuis trente ans a.

L'organe de la démocratie chré-tienne, Il Popolo, a applaudi sans réserve le président de la Répu-blique pour s'être fait « l'inier-République italienne. M. Giovanni prète des maux et des espérances de la nation ». Avec des arrière-pensées diffé-rentes, le président Leone, le gou-

vernement et les syndicats expri-ment en tout cas le même souhait : obtenir une rentrée sociale sans les agitations désor-données et parfois absurdes qui caractérisent la vie sociale en Italle. La position de la C.G.II. confirme aussi la ligne du P.C.I., qui se présente comme un parti sérieux, rassurant, respectable et responsable. Cette image de marque explique le gain de deux mil-lions de voix aux élections régionales du 15 juin. Tout à fait opposé au désordre, le P.C.I. s'est prononce au cours du mois d'août contre toute crise politique qui surviendrait à l'automne et dont serait victime le gouvernement de M. Moro, formé en octobre de

l'année dernière.

A l'intérieur de la démocratie chrétienne, une « clarification »

— ce qui, dans le langage du monde politique romain, signifie que le gouvernement doit être changé — a été demandée par M. Donat-Cattin, ministre de l'industrie. Représentant du cou-rant Forces neuves de la démocratie chrétienne, il estime que le gouvernement actuel était trop faible pour maîtriser une crise économique. Il envisage deux so-lutions : ou la gauche, qui a triomphé aux élections régio-nales dirige le page (a Bour avie nales, dirige le pays (a Pour voir ce qu'elle sait faire », a-t-il précisé), ou un gouvernement d'union nationale est formé sur un programme accepté par tous les gramme accepté par tous les partis, à l'exclusion du P.C.I. Les socialistes, qui ont favorisé un peu partout la formation de populaire avec les communistes, ont refusé d'être mis au pied du mur et de choisir définitivement entre le centre gauche et une alliance, cette fois sur le plan national, avec le parti commu-

## Grèce

## Dissensions au sein de l'opposition

De notre correspondant

Athènes. - Dans un communiqué rédigé en termes sévères, le gouvernement a soutioné, jeudi 28 août, que ces demiers jours il est possible de relever dans la presse et dans le comportement de certains partis de l'opposition des - égareme mettent en danger l'évolution normale de la vie politique du pays. Le gou-

vernement affirme avoir conflance dans la sagesse et dans la modéra-tion de l'opinion publique et déclare se refuser à faire le leu de ceux qui cherchent à créer un climat de tension. Il s'abstient par conséquent de démentir quotidienne tions mensonaères.

C'est à Rhodes, le 27 août, que M Papandréou, président du parti socialiste du PASOK, a mis le feu aux poudres. S'adressant à un nombreux auditoire, il s'est livré à un virulent réquisitoire contre M. Caramanlis et a rompu la trêve politique plus ou moins respectée depuis juillet 1974. Après avoir dénoncé le « mythe » : Caramantis ou les chars . M. Papandréou a invité les Grecs s'engager dans un nouveau et dyna-

mique combat politique. Et surtout, il a affirmé que le décret du 26 juillet pris sous le gouvernement d'union nationale avalent pratiquement - amnistié » les responsables de la dictature et leurs complices. Cette affirmation a fait bondir les dirigeants de l'union du centre de

M. Mavros qui, dans un communiqué, font remarquer que l'amnistie ne concerne que les victimes de la dictature et que les procès en cours opposent un cinglant démenti au président du PASOK, Du coup l'opposition se trouve condamnée à combattre en ordre dispersé, car les relations entre les libéraux du centre et les amis de M. Papandréou ne semblent pas devoir s'améliorer. De son côté, le parti communiste

de l'intérieur -, qui a toujours reproché à M. Papandréou de brouiller les cartes, considère qu'il adopte une position extrémiste. Le porteparole parlementaire de ce parti, M. Leonidas Kyrkos, a déclará qu'après s'être livré à une « analyse correcte » sur la plupart des points abordés, M. Andréas Papandréou commet une erreur en voulant provoquer une trop forte tension politique. Certes, il convient de mobiliser le peuple afin de dégager la Grèce des pressions exercées par les Américains et les amis de l'ancienne iunte, mais il ne sauralt être question de recourir à de nouvelles élections. Cependant M. Kyrkos rejette la responsabilité du malaise actuel sur le gouvernement Caramanlis qui s'est trop háté de commuer la peine de mort prononcée contre MM. Papadopoulos, Pattakos et Makarezos. Le P.C. . de l'Intérieur - propose une contérence qui réunirait les représentants de tous les partis politiques afin d'éviter une aggravation de la

## Union soviátique

In avertissement a Pyongyang et He MOSCOU CONDAMNE L'ATTITI neutraliste ou « conciliatric de certains P.C. envers le Macie United the Political Control of the Control of the

designate da Handl, d de la rimitation de cella adondent par di acre cellan des Soviet preparios de la rimitati as Bengladirek, at Po carmple, on support & la Telefondrangues en cure-premier ministre de fremes politique de trotallieure de Viet recomment remain a Profession of the contractive and point to take a majorative and the contractive a majorative and the contractive and the contr grants change so

Signer aglatent dans es font la clarification de servent de Montre de la constant de la tre eur getant dest n le cemp de Pillan, L'é dure a latte detaile thepoter cenemical ager point regional comme the front fact desperate point for manyone les plans plans point desperate despe taponati, par exemp en a fast l'exploience. Tie-a-en des part nisses d'Europe pecid ticle de la terme

- 1 55 53° W

A Surger occi-

erominio de maraleter-describ crite emitte la contrat que maciritas a

immerchant on Kommunist

The later of the second process. The second second

----

fer 1865, entrettennent

" w d'arril dereier.

An in a few longes the service of th

Parcy record of Prompting.

en neu al erent en raison,

Plan is l'estreme prudence

Albanie

TRANA DEMANDE A BONN

II MILLIARDS DE MARKS

ME DOMMAGE DE GUERRE

De notre correspondant.)

Eng. — L'Allemagne fédérale

tag peut-étre, après son récent lag avec la Pologue, en avoir

ne les dedommagements versés

this Plats européens à la suite

le seconde guerre mondiale. Il

an den. La hore présentée par hattrement de Tirana est par-

one recendication avait dejà été

Par le representant alba-

a denne les Nations unies et,

de parti da travail, l'avais

parti da travail, l'avais pres Après avoir déclaré qu'il et ladiferent à l'Albanie de me a tentenir de relations diplo-calles avec les Etats-Unis et le demande su son Etats-Unis et

by demande au gouvernement bri-

squande au gouvernement outsquande de débioquer l'or o volé au
squande au M. Hodja avait
squande au sous disons la même
a Zouvernement de Bonn,
au zouvernement de Bonn,
au gouvernement outsquande au gouvernement outsquande de débioquer l'or o volé au
squande de debioquer l'or o volé au
squande de debioque

k et qui a à payer à l'Albanie.

ette un atteixnesse de marke. 

de marke.

Aufres des deux pays à Belgrade.

it pas de relations diploma-tip pas de relations diploma-tip pas de relations diploma-tip féponse ouest-allemande de qu'elle avises des la paraft

qu'elle puisse être posi-le les accords de Paris de Birdisent aux Caats signa-

A simil lesqueis figure l'Alla-de formules séparément des

les de léparations de guerre.

de Tirana illustre

All office accorded to the second of the sec

que reparations de guerre, die un atteinent des mil-

sement lourde : 11 milliards

in a guiddent Ta can ingelei

. Sana.

156727 207 37 503 17227 77 2

2/22

comparie egalement to ment. La quasi-toloité portis — et en sont d'italie, des France. d'Angleterre et de l suse chiade & th de la co<del>stárques ingit</del> PETER COMMENSATION. CONTRACTOR AND strate la rice efferts comedities w pas en rialità da eller-cines des pi fuerais présent n' consents à configuence rica: le P.C. chinois?

Prelude aux ele

La convent se fre

Weshington — A rité de 11 contre dirigents déstocrate de choistr le litte constation solionol oni prejere New-To Angeles, Ainsi, A 12 juillet 1976, les démocrates se rémé l'enceinte temente : son Square Garden de l'ancien Vér d' risten, pour p dési candidats de leur pr présidence et à la si dence des Biats-Vais

La stection de l'ét démocrats l'eprésets ouces stante, en mos pour la grande offia, ment une prime mon graves déficultés fla Apparenment, mis-réfiere matimental chez les démocratés à de Nem-Vark & la chez les démocrates de New-York. \* la capitale des Einstein de Trachalle des Einstein de Trachallement purh Ampeles of fruit publication de Trachallement un a commend ter à moderne, des lines spacement, au la capital de New York, au mest moirs aprille, muis important imposita des Elem England des Elem des Longuement de la convention.

ia convention. Cest à Les Angeles désigné John Res les 1960, diors que le convention démocrate te lieu à Reu-York, norma John Davis, é cros é par la riff Coolidge. Cu présis may an la angeré impressionné les Edemocrates, sentimes et politiquement list.

and the state of t

## AFRIQUE

## ENTRE L'ARMÉE ET LES DISSIDENTS AFARS

Selon des informations diffusées à Dibouti par des sources proches du Front de libération Afar, les combats ont repris, de-

Deux bataillons éthiopiens au-raient encercle le village de Gadans la plaine d'Obock. à kilomètres de la frontière du Territoire français des Afars et des Issas (T.F.A.L). Les Afars ont eu cinq morts et de nombreux

blessés (six de ces blessés sont soignés à l'hôpital de Djibouti. Un autre est décédé).
D'autre part, la radio éthlopienne a annoncé que l'ancien empereur Hallé Selassié avait été enterré la jour mame de conterné la jour mame de content de la jour de la j enterré le jour même de son décès, le mercredi 27 août. Aucune indication n'a été donnée sur le lieu et les circonstances de l'indéposés dans des banques britanniques, ouest-allemandes et américaines. D'après le quotidien de Londres Daily Telegraph, l'ancien souverain aurait également déposé 400 millions de dollars

héritiers, notamment au fils du Négus, le prince Asfa Wossen. Toutefois, il leur faudra, en ce qui concerne les comptes numé rotés, prouver qu'ils avaient légalement connaissance de seur existence et de leurs numéros. — (A.F.P., A.P., Reuter.)

## République **Sud-Africaine**

#### ARRESTATION DE L'ÉPOUSE D'UN SAVANT ATOMISTE

La police sud-africaine a arrêté.

jeudi 28 août, Mme Clara Rohm épouse d'un savant atomiste Mme Rohm a rejoint en prison cinq syndicalistes étudiants et le poète africain, Breyten Breten-bach, arrêtés ces derniers jours. L'arrestation de Mme Rohm est en relation directe avec celle de M. Breyten Breytenbach, qualifié sans la moindre preuve à Pretoria d'agent de « certains services secrets ». L'écrivain sud-airicain — qui a résidé à Paris — a toujours marqué son opposition à l' « apartheid ». Il a eu à en souffrir directement, son épouse, une Française d'origine vietnamienne, ne pouvant pas légalement vivre avec lui en Afrique du Sud

● Le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paiz (M.R.A.P., 120, rue Saint-Denis, Paris-2°) « apprend avec une vive émotion l'arrestation en Afrique du Sud du grand peintre et poète Breyten Breytenbach. connu pour son opposition à la politique d' « apartheid » pratiquée dans son pays, qu'il avait quitté depuis dix ans ».

● RECTIFICATIF : dans le deuxième paragraphe de l'article consacré à l'affaire des olages

français du Tchad (le Monde du 29 août), il faliait lire : « Le gouvernement de N'Djamena s'irrite et s'inquiète des royages successifs de M. Claustre au Tibesti », et non. comme cela a été écrit par erreur : « Les éléments placés sous le commandement de M. Hissene Habre s'irritent et s'inquiè tent des voyages successifs de M. Claustre au Tibesti. v

## Ethiopie

## LES COMBATS AURAIENT REPRIS

puis le début de la semaine, dans l'Haoussa, en Ethiopie, entre les dissidents Afars et l'armée éthio-

humation, ni sur les personnes qui ont été autorisées à y assister. Hallé Selassié laisseralt une fortune considérable, évaluée, selon le président de la commis-sion éthiopienne d'enquête sur la corruption, à 15 miliards de dollars, dont 3 miliards seraient

dans des banques suisses. Ces fonds doivent aller aux

# مكذا من الاصل

**PROCHE-ORIENT** 

1. 1997年2月期

The state of the s

2.00

the second second

रेटन स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स्टब्स्ट्रेस स

## **EUROPE**

Union soviétique

Un avertissement à Pyongyang et Hanoi?

## MOSCOU CONDAMNE L'ATTITUDE < neutraliste > ou < conciliatrice > de certains P.C. envers le Maoisme

La revue Kommunist, organe du comité central du P.C. d'U.R.S.S., vient de lancer, dans son dernier numéro, un sévère avertissement aux parts communistes qui refusent de se prononcer contre le maoisme. Citée par l'agence Trass, la revue écrit notamment : « Adopter une attitude neutraliste ou, qui plus est, conciliatrice envers le maoisme et la politique envers le maoisme et la politique de Mao Tse-toung, sous quelques formes qu'ils se manifesient, signifie servir objectivement les objectifs anti-marxistes et anti-socialistes des dirigeants chinois. "

« Certains P.C. des pays du Sud-Est asiatique, poursuit Kommunist, se sont trouvés isolés du margament communiste, monifiel mouvement communiste mondial du fait de l'influence maoïste. Dans un passé encore tout récent, ces partis s'identifiaient aux conceptions des leaders de Pékin, en particulier à la thèse sur la « guerre populaire » dans leur pays. Pékin se sert de ces partis comme instrument dans son jeu politique, comme monnaies d'échange dans ses transactions avec les milieux dirigeants de ces pays. Cependant, ces derniers temps, sous l'effet des victoires remportées en Indochine, et tout particulièrement au Vietnam, on poit apparaitre une lutte intestine au sein de ces partis communistes,

concernant leur orientation. » En ce qui concerne les partis communistes des pays capitalistes évolués, surtout d'Europe occi-dentale, la tactique de Pékin a pour objectif de compromettre les efforts concertes des marxistesléninistes dans la lutte contre la théorie et la pratique maoïstes.»

L'avertissement de Kommunist constitue un fait relativement nouveau, dans la mesure où Moscou paraissait avoir pris son parti Tune situation autorisant certains P.C., en raison de circonstances particulières, à ne pas se pronon cer dans la querelle sino-sorié-tique. Tel étail notamment le cas du Parts du travail de Corée et du Parts des travailleurs du Vietnam, au pouvoir respectivement à Pyongyang et à Hanoi, voisins de la Chine, et qui, bien qu'étant restés à l'écart de la conférence mondiale des P.C. réunie à Mos-cou en juin 1969, entretiennent des relations en principe « frater-nelles » avec le P.C. soviétique. Or le voyage du président nord-coréen, le maréchal Kim Il Sung. à Pékin au mois d'avril dernier, a donné lieu à des échanges particulièrement chaleureux avec les dirigeants chinois. En bonne logique, la mise en garde de Komminist est donc directement adressée au régime de Pyongyang. Le cas des Nord - Vietnamiens est un peu dissérent en raison, d'une part, de l'extrême prudence

## Albanie

#### TIRANA DEMANDE A BONN 11 MILLIARDS DE MARKS DE DOMMAGE DE GUERRE

(De notre correspondant.)

Vienne. — L'Allemagne fédérale croyait pent-être, après son récent accord avec la Pologne, en avoir fini avec les dédommagements versés à divers Etats européens à la suite de la seconde guerre mondiale. Il n'en est rien. La note présentée par le gouvernement de Tirana est particulièrement lourde : 11 milliards de marks.

Cette revendication avait déjà été présentée par le représentant alba-nais devant les Nations unies et, Pan dernier, dans son discours elec-toral du 3 octobre, M. Enver Hodja, chef du Parti du travall, l'avait rappelée. Après avoir déclaré qu'il était indifférent à l'Albanie de ne pas entretenir de relations diplopas entretenir de relations diplo-matiques avec les Stats-Unis et avoir demandé au gouvernement bri-tannique de débloquer for « volé au peuple albanais », M. Hodja avait ajouté : « Nous disons la même chose au gouvernement de Bonn, sul pratique une matitione reconqui pratique une politique revan-charde, et qui a à payer à l'Albanie, en tant que réparations de guerre, des dettes qui attelguent des mil-

liards de marks, p La demande albanaise aurait été transmise à la République fédérale par l'intermédiaire des ambassades respectives des deux pays à Belgrade. Bonn et Tirana, en effet, n'entre-tiennent pas de relations diplomatiennent pas de relations diplomatiques. La réponse ouest-aliemande
emprunterait la même voie. Il paraît
dozteux qu'elle pulsse être positive (1). Les accords de Paris de
1945 interdisent aux Etats signataires, parmi lesquels figure l'Albanie, de formuler séparément des
demandes de réparations de guerre.
La démarche de Tirana filustre
— M. L.

exemple. Ou encore à propos de la Tchécoslovaquie en 1968]. Il reste que M. Le Thanh Nghi, vice-premier ministre et membre du bureau politique du Parti des travailleurs du Vietnam, s'est récemment rendu à Pékin avant de poursuirre son pousse à Mosde poursuivre son voyage à Mos-cou. Ne s'agit-il pas là d'une attitude « neutraliste », sinon « conciliatrice » envers les diri-geants chinois, condamnable se-lon Kommunist?

En ce qui concerne les parits communistes du Sud-Est asiatique agissant dans l'opposition ou dans la clandsetinité, l'avertissement de Moscou est d'un portée sement de Moscou est d'un portee limitée, la grande majorité d'en-tre eux s'étant déjà rangés dans le camp de Pékin. L'évocation à leur propos, par Kommunist, d'une a lutte intestine » laisse supposer cependant que les Soviétiques n'ont pas renoncé à agir pour regagner du terrain, comme ils l'ont fait dans le passé, par les moyens les plus divers et le plus souvent souterrains à l'intérieur d'autres partis. Le P.C. japonais, par exemple, qui a récemment renoué des liens offi-ciels mais prudents avec Moscou, en a fait l'expérience.

Vis - à - vis des partis commupartis communistes, soit de la conférence mondiale du mouvement communiste dont Moscou souhaite la réunion. En accusant Pékin de « compromettre les efforts concertés » contre les maoistes, Kommunist ne vise-f-il pas en réalité les directions elles-mêmes des partis qui, fusqu'à présent, n'ont pas consenti à condamner collectivement le P.C. chinois? — A. J.

que continuent de montrer les dirigeonts de Hanoï, d'autre part, de la similitude des positions qu'ils adoptent sur divers sujets avec celles des Soviétiques (ap-préciation de la situation en Inde, au Bangladesh, au Portugal, par

nistes d'Europe occidentale, l'ar-ticle de la revue soviétique comporte également un avertisse-ment. La quasi-totalité des ces partis — et en tout cas ceux d'Italie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Belgique --sont jermement opposés à une a excommunication » du commu-nisme chinois, à l'occasion soit de la conférence européenne des partis communistes, soit de la conférence mondiale du mouve-

M. Kissinger pourrait prolonger son séjour it une nouvelle série d'enfretiens avec les dirigeants israéliens. Il a indiqué qu'il passezait la nuit à Jérusalem, avant de repartir une nouvelle fois pour l'Egypte.

Selon l'Associated Press, les mem l'entourage du secrétaire d'Etat ont affirmé que celui-ci entendait ralentir quelque peu la rythme de ses déplacements entre Jérusalem et Le Caire, et envisageait de différer son retour aux Etats-Unis, L'agence croit savoir d'autre part que le chaf de la diplo-matie américaine a remis au 3 septembre le discours qu'il doit prononcer devant l'Assemblée générale des Nations unies à New-York, De plus, M. Kissinger envisagerait de se rendre avant cette date en Arabie Saoudite — où îl aura pour la première fois des entretiens avec le roi Khaled - en Jordanie et en Syrie.

AU CAIRE, le quotidien officiel « Al

dégagement dens le Sinai sera paraphe dimanche. Le journal ajoute que la composition des délégations égyptienne et israélienne qui signeront l'accord devait être déterminée vendredi. Jeudi sojr, le président Sadate a déclaré à Alexandrie qu'il existait « une grande possibilité » de voir l'accord paraphé dimanche ou lundi prochain. Il a précisé qu'il n'y avait pas « d'hésitations » de la part de l'Egypte concernant cet accord, et qu'il ne voyait rien pour sa part, rien qui puisse en empêcher la signature.

LA NÉGOCIATION DE L'ACCORD ISRAÉLO-ÉGYPTIEN

SUR LE GOLAN, une quarantaine de jeunes gens se sont installés jeudi. avec l'aide des habitants de villages voisins, à Tel Faraj, près du centre du plateau. Ces jeunes, qui vivaient depuis sept mois au kibbouiz Merom Hagolan, s'étaient préparés à leur installation définitive, et

avaient demandé au couvernement et à l'agence juive l'autorisation de rester à Tel Faraj. Cette autorisation leur avait été promise, mais ne leur pas encore été donnés. Selon la radio israélienne, les résidents du Golan out annoncé de multiplier les tentatives de ce genre dans les jours à venir, en réaction aux informations venues de Damas selon lesquelles les négociations pourraient bientôt commencer, entre Israël et la Syrie, prévoyant un dégagement du Golan.

A TAEF, EN ARABIE SAOUDITE. Yasser Arafat, président de l'O.L.P., est entratenn avec le roi Khaled et M. Achraf Marouane, l'envoyé spécial du président Sadaia. Selon la presse libenaise. le leader palestimen a expliqué au souverain wahabite les raisons pour lesquelles les organisations de résistance ont décidé, à l'unanimité de combattre le nouvel accord égypto-israélien au Sinaī.

## Les nouveuux engagements des États-Unis envers Israël préoccupent les parlementaires

De notre correspondant

Washington. — La conclusion d'un accord israélo-égyptien parait suffisamment assurée pour que les milieux officiels s'inquiètent déjà des réactions du Congrès. Les premiers sondages menés auprès des sénateurs et représentants influents révèlent beaucoup de perplexité, et même de l'inquiétude. A la lumière de ces premières réactions, le président Ford a jugé bon, il y a quelques jours, de préciser que la question de l'envoi de techniciens civils américains 'ins le Sinai était encore en suspens. Du côté du département d'Etat, cependant, on prévoit qu'après un débat on prévoit qu'après un débat difficile le Congrès finira par

approuver l'accord.

Les membres du Congrès, officieusement consultés, envisagent sans enthousiasme un engagement des Etats-Unis au Proche-Orient qui irait au-delà de l'envol de suclement cent et deux cents techquelque cent ou deux cents tech-niciens civils pour assurer le fonctionnement du système de

Sinaî que des civils volontaires. Le sénateur Jackson est hostile à une présence américaine dans le Sinaî parce qu'elle pourrait inciter les Soviétiques à être également présents, sinon dans le Sinaî, du moins sur le Golan, entre Israéllens et Syriens. Le sénateur Abourezk, démocrate du Dakota du Sud, est, quant à lui, vivement opposé à l'envoi de techvivement opposé à l'envoi de tech-niciens américains dans le Sinai niciens amèricains dans le Sinai, et ses collègues démocrates, les sénateurs Clark et Symington, ont exprime des réserves. En revanche, le sénateur Elumphrey a déclaré qu'il n'était pas opposé, en principe, à la présence d'un petit nombre de civils américains au Proche-Orient, si ce devait être le prix à payer pour la paix.

Il est évident que les parlemen-Il est evident que les pariemen-taires demanderont des explica-tions détaillées à M. Kissinger et examineront de près les implica-tions de l'accord. Le Congrès finira sans doute par accepter la présence civile américaine dans le Sinal, mais avec beaucoup de réserve, et étant bien entendu que cette contribution ne sayrait gréer cette contribution ne saurait créer un précèdent, justifiant une nou-velle « présence » américaine all-En ce qui concerne l'aide éco-nomique et militaire à Israël, le en en réduisant le montant.

## **AMÉRIQUES**

## Etats-Unis

York Ainsi, M. Strauss, pré-sident du parti, entretient d'excellentes relations person-

nelles avec le maire, M. Beame, et le gouverneur de l'Etat. M. Hugh Carey, alors qu'û est peu apprécié en Californie par le gouver-neur de cet Etat. M. Edmond

Brown Jr., et par les diri-geants locaux.

Les difficultés financières de New-York ont pesé en sa javeur dans la balance. Les dirige ants démocrates ont estimé qu'il ne jallait pas abandonner la métropole de la côte Est dans une conjoncture difficule. On évalue à quelque 200 millions de dollars les bénéfices que la ville tirera de la convention; c'est peu par rapport à l'endettement de New-York, qui atteint officiellement 2 milliar de 800 millions de dollars. Bien entendu, le maire, M. Beame,

entendu, le maire, M. Beame, et les leaders syndicaux ont assuré les dirigeants démo-

assuré les dirigeants démocrates qu'il n'y aurait ni
grèves ni manifestations des
employés municipaux pendant
leurs assises nationales, et
que les délégués pouvaient
compter sur tout le confort
et les mesures de sécurité nécessaires. En ouire, les autorités de New-York se sont engagées à rénover le Madison
Square Garden, y consacrunt
plus de 1 million de dollars.

Le choir de New-York donne aussi du poids à l'éventuelle candidature du gouverneur Carey, qui, actuellement, se tient délibérément en 
retrait. Il deviendrait un candidat possible si, comme on 
le prévoit déjà, aucun des 
candidats déclarés n'arrivant 
à reunir une majorité sujisante, la convention se troupait dans l'impasse. — H. P.

Prélude aux élections présidentielles américaines

## La convention démocrate de 1976 se tiendra à New-York

De notre corespondant

Washington. - A la majorité de 11 contre 9, les dirigeants démocrates charges de choisir le lieu de la convention nationale du parti ont préjéré New-York à Los-Angeles. Ainsi, à partir du 12 juillet 1976, les déléques démocrates se réuniront dans democrates se réuniront dans l'enceinte fameuse du Madi-son Square Garden, réplique de l'ancien Vél' d'Hir' pa-risien, pour y désigner les candidats de leur parti à la présidence et à la vice-prési-dence des Etais-Unis.

La décision de l'état-major démocrate représente, sans aucun doute, un succès moral aucun douté, un succes maines pour la grande ville, actuelle-ment aux prises auec de très graves difficultés financières. Apparemment, une sorte de réflexe sentimental a joué chez les démocrates en faveur de New-York. « la première chez les démocrates en faveur de New-York, « la première capitale des Etats-Unis »— et solide bastion démocrate. Techniquement parlant, Los-Angeles offrait peut-être des conditions mellieures, notam-ment un « convention cen-ter » moderne, des installa-tions spacieuses, une situation financière relativement saine, en tout cas plus solide que Jinancière relativement saine, en tout cas plus solide que celle de New-York, et sociale-ment moins agriée. Un seul mais important inconvénient : la dispersion des hôtels et leur éloignement du hall de la convention

la convention.

Cest à Los-Angeles que jut désigné John Kennedy en 1960, alors que la dernière convention démocrate qui ait eu lieu à New-York, en 1924, nomma John Davis, qui jut écrasé par le républicain Coolidge. Ce précédent de ma u vais augure n'a pas impressionné les dirigeants démocrates, sentimentalement et politiquement liés à New-

la convention

Selon un journal mexicain

#### M. KISSINGER AURAIT PROPOSE UNE RENCONTRE A M. FIDEL CASTRO

Mexico (A.F.P.). — Le journal El Sol, de Mexico, a signale, dans son édition du jeudi 23 août, la possibilité d'une prochaîne rencontre entre M. Henry Kissinger et M. Fidel Castro à La Havane. Le quotidien indique que l'en-trevue pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines et qu'elle donnerait lieu à une reprise par-tielle des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba.

L'auteur de l'article, qui s efusé de mentionner ses sources, saure qu'une « personnalité américaine » a remis récemment au premier ministre cubain un mes-sage personnel du secrétaire d'Etat lui proposant cette réunion. M. Fidel Castro aurait accepté tacitement précise le journal.

#### M. GERARD PELLETIER SERAIT NOMMÉ AMBASSADEUR DU CANADA A PARIS

M. Gérard Pelletier, ministre canadien des communications, se-rait nommé, selon des informations encore officieuses, au poste d'am-bassadeur du Canada à Paris, en remplacement de M. Léo Cadleux, âgé de cinquante-six ans. Il est originaire du Québec.

originaire dil Quebet.

[M. Pelletier a été journaliste junqu'en 1965, dirigeant notamment le Truncil, organe officiel de la Confédération des syndicats caracileus et animant à la radio et à la télévision des séries d'émissions d'actualité sociale. Enu député libéral, il est nommé l'aunée suivante président du Comité permanent cauadien de la assistance aux arts, avant d'être appelé, en 1967, su poste de secritaire parlementaire du secrétaire d'Estat aux affaires extérisures.

M. Gérard Pelletier est entré dans le cabinet canadien le 20 avril 1983. Réflu sur élections de juin 1985, il a été nominé ministre des commu-nications en 1972, Marié depuis 1943 à une scénariste connue, Mine Alec Leduc, il est père de quaire enfants. — (A.P.P.)]

## non, nous ne lâcherons lamais

repris en chœur, des invectives jetées dans le fraces des hautparleurs, des rondes dansantes qui tourbillonnent au cantre de ia foule... Combien sont-its? Quinza mille, vingt mille peutêtre. Au pied du Mur des lamentations, dès 19 heures, plusieurs leur flot de manifestants venus de partout, Jeunes élèves, religieux de Yeshiva, families sepharades, hassidim en caftan noir et papillotes... Répondant à l'appel du Goush Emounim (Bloc de la foi). tous les partisans du Grand Israel sont accourus pour détendre « le destin du peuple juit ». Jamais, depuis les années 50, à l'époque des réparations négociées avec l'Allemagne, Jérusalem n'avait connu pareille démonstration de masse.

Au Mur Iul-même, le balancement mécanique des Jults en prière, dos tourné à la foule, paraît s'accélérer. Entre les plarres, on a glissé des billets qui en appellent à Dieu pour pré-cipiter la chute de M. Rabin. Au-dessus des têtes, des banmatisent les « perfidies » d'Henry Kissinger et les « lachetés » d'un gouvernement capitulard. La plus acciamée montre un scréteire d'Etat eméricain, loueur de filite bouffon, attirent les trois souris israéliannes vers un Rominagrobis égyptien. « Souvenez-vous de l'éternité de Jérusalem, hurle un orateur. Pourquoi donc aurions-nous peur de Klasinger? Nous sommes les fils des rois d'israël. =

D'une seule voix, tandis que le vent agite les banderoles, la toule exhale un long murmuré : Dieu est avec nous. > Le jour balsse dans une jumière violette. Qualques certs-volants, tenus par dea petits Arabes, dansent ement au-dessus des murailles, là-bas, dans «l'autre ville», qui demeure silencieuse. Collé au flanc d'un autobus, un dessin barré de noir exprime en raccourci toutes les colères et tous les désarrols du moment : un simple escaller dont les marches successives s'appellent Mitia, Gidi, Golan, Galilés... et qui finit à la mer.

#### Le pețit peuple est là

Emphatiques ou grondants, les orateurs se succèdent. Rebins ultras, professeurs d'universités, héros du Kippour en rupture de loyalisme, tous s'indignent de « l'humilia imposée au peuple juit par l'Amérique. Un mot revient en

« Dieu est avec nous » De notre envoyé spécial meurs renouvalées : • Golan,

> Sans doute tous les manifestants présents ne sont-ils pas des inconditionnels de cette droite religieuse qui, depuis juin colonisation sauvage en Cis-jordanie. N'ampêche i Vollà tout de même un groupuscule aubi-

> tement métamorphosé en rassemblement populaire. Le petit peuple est bien ià. Celui de Kyriat Shmoneh, de Beershéha ou des quartiers pauvres de Jérusalem, comme pour donner rai-son à ce rabbin de « Bloc de la foi » qui nous effirmait la veille : < La guerre a provoqué un grand retour d'Israel vers le judaïsme. Ne yous v trompez pas. Autourd'hui nous voulons révelller la ferveur du aionisme.

Prudente, la droite parlem taire se tient à l'écart. Elle manifestera séparément samadi. Ni le Herout ni les libéraux ne cortège qui va s'ébfanier en de l'autre côté de la ville. Ariel mais aujourd'hui « conseiller du premier ministre », n'est pas yenu. II n'a pas non plua demiasionné. Il a cependant envoyé sa femme, Lili, que l'on accieme en signe de connivence. Longue et iente procession, la manifestation, après des consignes de calme, traversera sans incident Jerusalem, que quadrille la police. Amer, un peu désemp sur le trottoir de la rue de Jaffa, un jeune intellectuel israéilen murmure quand-s'éloignent les derniers manifestants : - Que faudra-t-il pour qu'ils comprennent

A Tel-Aviv, su même moment. une contre-manifestation plus mesurée at moins chaleureuse, qui a molilisé l'appareil du Mapam et tous les kibboutzim d'israel, rassemble cinq à six mille personnes sur le Dizengoff. Slogans renversés : « Oul à la palx, non à la guerre », discours graves des » colombes », soutien à M. Rabin et dénonciation du suttire à ressurer?

Ce vendredi matin à Jérusalem, on s'efforce en tout cas avec beaucoup d'application de ne ments de la veille. On commente plus voiontiers les résultats d'un dernier sondaga d'opinion : 57 % des israéliens seraient favorables à l'accord intérimaire. Mais où sont-ile ?

J.-C. GUILLEBAUD.

## Liban

#### DE NOUVEAUX AFFRONTEMENTS ENTRE CHRÉTIENS ET MUSULMANS ONT FAIT HUIT MORTS ET VINGT BLESSÉS

dans le secteur de Tyr. dans le Sud-Liban, de nouveaux incidents ont opposé, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Beyroufh, chrétiens et

Des fusillades ont éclaté entre les habitants, en majorité chré-tiens, de la ville de Zahlé et ceux tiens, de la ville de Zahle et ceux de la localité voisine. de Saad-Nayel, en majorité musulmans. Les antagonistes ont utilisé des grenades et des mitraillettes. Les affrontements ont fait huit morts et vingt blessés, avant que la police ne puisse rétablir l'ordre. Parmi les morts figure un fedayin. Lorsque la nouvelle s'est répandue à Beyrouth, des fedayin armés sont sortis des camps de armés sont sortis des camps de réfugiés situés près de l'aéroport et ont tiré des rafales de mitrall-

Tandis que l'aviation israé-lienne intervenait jeudi 28 août dans le secteur de Tyr. dans le fedayin tué avait été enlevé et assassiné par les phalangistes, un porte-parole des Fhalanges a dé-menti cette nouvelle et affirmé que son mouvement n'avait rien à voir dans les incidents de Zahlé.

Quant au raid aérien israélien, selon les informations de source militaire libanaise, il a été mené militaire libanaise, il a été mené par quatre Phantom, qui se soni attaqués aux camps palestinlens de Bourghoulye et de Jal-Al-Bahr, stués près de Tyr. Il a fait trois llessés parmi la population libanaise, dont deux femmes. Les Israléiens ont confirmé que des appareils avaient attaqué jeudi des objectifs au nord de Tyr. Il s'agissait, selon eux, de quartiers généraux et de concentrations de fedayin. — (A.F.P., U.P.I., A.P., Reuter.) ASIE

## LA BIRMANIE DES RÉBELLIONS

II. - L'héroïne ou le nerf de la guerre

civile. Les rebelles karens, shans, kachins et mons admisept ans déchirée par la guerre nistrant laurs territoires comme des « zones libérées » que l'armée birmane na parvient pas à occuper ou à réoccuper («le Monde» du 29 août).

Les Etats shans ont depuis des les litats shans ont depuis des siècles été étonnamment stables. Cette région est peut-être l'une dernière au monde où l'on ignore l'existence du Coca-Cola, et où les enfants de dix ans n'ont jamais vu d'Européens. Cet isolement explique le pouvoir quasi féodal de certains chefs de bandes armées. Ils continuent à

De puissantes armées privées

Certains de ces féodaux jouis-sent d'un grand prestige auprès de la population, parce qu'ils sont liés aux familles des anciens princes de la contrée. C'est le cas princes de la contrée. C'est le cas de Shan Chi Foo. Il possède l'une des armées privées les plus puissantes de la région : six mille soldats, soit presque autant que les trois groupes de guérilla de l'Armée de libération shan. Il s'efforce aujourd'hui de se faire passer pour un sympathisant de la cause nationaliste, bien qu'il l'ait activement combattue pendant dix ans. lorsur'il était à la dant dix ans, lorsqu'il était à la solde des Birmans. Il est lui-même, maintenant, en révolte contre le gouvernement de Ran-goun, qui l'a fait emprisonner pendant deux ans. Il aide la rébellion shan au coup par coup, à condition que les opérations qu'il mène conjointement avec elle lui rapportent, ou au moins n'entravent pas ses activités commerciales. Demain, il pourrait aussi bien se retourner à nouveau contre elle si les Birmans lui fai-saient des offres suffisamment

Shan Chi Foo est le concurrent le plus sérieux des trois autres bandes armées, arrivées tardivement dans la région mais qui s'y sont solldement implantées : les divisions nº 3, 5 et 12 du Kouomin-tang. Elles sont formées d'anciens événements du Tibet, en 1959, ces l'ambitieux projet de séparer les pour en faire un Etat indépendant partir duquel ils voulsient conquérir le continent chinois (1).

Anrès dix ans de combats incessants contre l'armée birmane, les troupes du Kouomintang ont dû se réfugier en Thallande. Elles comp-tent aujourd'hui sept mille hommes équipés d'un armement ultramoderne. Une partie de ce matériel leur est fourni par les autorités de Bangkok, qui les utilisent pour combattre les foyers d'insurrection du nord-ouest du royaume. Mais le Kouomintang a conservé de nombreuses base n 3 et 5 s'en servent surtout comme relais lorsqu'elles envoient leurs caravanes chercher la récolte d'onium. Et. de plus en plus les Chinois transforment immédiatement sur place l'opium en mor-phine base et en héroine.

La division nº 12, placée direc-tement sous les ordres du ministère de la défense de Talwan, continue d'organiser des missions d'espionnage en République popu-laire de Chine et dans les zones communistes de Birmanie. Ses

(Suite de la première page.)

Leur avion D.C. - 3, posé en catastrophe sur la trop courte

piste en herbe, est reparti après à peine une heure, sans qu'aucun contact ait pu être établi avec les représentants du parti natio-naliste FRETILIN (Front révolu-tionnaire pour l'indépendance de

Timor-Oriental), qui, selon tous les

témoignages que nous avons pu

recueillir, contrôle la plus grande

partie de la capitale. Le gouverneur ne dispose que d'une volture, trois petites ve-

dettes et d'une petite radio de campagne d'une portée d'une trentaine de kilomètres à peine.

verse, l'U.D.T. (Union démo-cratique de Timor). Il est donc

Un officier portugais a, d'ail-

Sur la voie du retour, le DC-3

barquer une sorte de mercenaire

australien en uniforme de para

portugais. Il nous assure avoir servi de pilote et de radio à

l'U.D.T. et transporté des calsses d'armes. (Le capitaine du MacDili

nous confirme d'ailleurs avoir vu

un certain nombre de fusils auto-

matiques américains M-16 neurs.)

Mais il dément être l'anteur du

petit « bombardement » qui aurait eu lieu au début de la semaine ;

leurs, reconnu : « Je ne pense pas que nous resterons ici très

ement coupé du monde

ec laquelle il ne peut même pas entrer en contact avec le bourg de Baucau, siège du parti ad-

d'une

La Birmanie est depuis vingt- par CATHERINE LAMOUR

administrer leurs fiefs comme on pouvait le faire dans les provinces chinoises les plus reculées avant la proclamation de la République. Leurs soldats, levés de gré ou de force, reçoivent pour toute rétribution des uniformes, du riz et des cigarettes, ainsi que 10 à 15 francs d'argent de poche par mois, quand les « affaires sont bonues », car ces armées privées font toutes du « com-merce », selon l'euphémisme utilisé là-bas pour parler des tra-fics d'optum, de plerres pré-cieuses, de bétall, de bois ou de riz — les seules activités lucra-tives de ce pays en friche.

« équipes », recrutées parmi les tribus locales, sont notamment chargées de mettre en place des systèmes d'écoute dans les pro-vinces frontalières du sud-ouest de la Chine. Mais la division nº 12 ne dédaigne pas à l'occasion d'ins-taller une raffinerie d'héroine à proximité de l'un de ses quartiers proximité de l'un le ses qualtates généraux, au cœur de la jungle. Plus de la moitlé de l'opium utilisé dans le monde à des fins illicites vient des Etats shans. Jusqu'à la fin des années 60, il arrivait brut ou, quelquefols, sous forme de morphine à la frontière thallandaise. Des agents se char-geaient ensuite de l'acheminer clandestinement vers l'étranger ou vers quelque grande ville de Thallande, où il était transformé en héroine. L'activité déployée dans le royaume par le Bureau des stupétiants américain a en un résultat paradoxal : les trafi-quants ont rapproché les lieux de duants out rappictue les interest transformation des zones de pro-duction. On n'apporte plus l'opium au chimiste; c'est lui qui se dé-place. Produits chimiques et géné-ratrices arrivent à dos de mule jusqu'à des baraques de bambou cachées dans la forêt et toujours situées à proximité d'un cours d'eau. Ces conditions de travail artisanales n'empêchent pas les spécialistes locaux de fabriquer une héroine pure à 90 %, dont la qualité est au moins égale à celle dont la France a longtemps gardé l'exclusivité.

l'exclusivité.

Cette « industrie », chaque année plus prospère, est, pour l'essentiel, entre les mains des Chinois du Kouomintang, qui contrôlent 80 % du commerce de l'opium dans la région. Ils en éprouvent une certaine gêne, car une campagne de presse s'est développée contre eux au cours des trois dernières années « Si nous arrêtions, que croyez-pous nous arrêtions, que croyez-vous qu'il se passerait? nous disait l'un d'eux. Nos concurrents re-prendraient immédiatement le

marché. Ils n'attendent que cela. s Dans ce pays sans foi ni iol, le problème de l'opium et de l'héroine ne se pose pas en termes de morale mais de survie. Les drogués américains ou européens représentent une abstraction. La réalité quotidienne, c'est la néces-sité d'acheter des armes, des munitions et d'entretenir des soldats pour se défendre contre l'armée birmane, les communistes du P.C. les nationalistes shans ou les armées privées, toujours prêtes à éliminer un groupe rival s'il présente des signes de faiblesse. L'héroine est le nerf de la guerre. Comme le prix des armes de contrebande a presque doublé au cours des derniers mois, il faut sans cesse produire davantage d'héroïne.

L'Armée de libération shan ré-prouve ce trafic, mals elle doit le tolèrer. Pour pouvoir s'y opposer, il lui faudrait une aide étrangère

Timor

LA FIN SANS GLOIRE D'UNE COLONISATION

PRETTIN

sur l'U.D.T.

il s'agissait d'un appareil lançant des grenades sur les partisans du

Canberra est pour le moins em-

barrassé dans cette affaire. Le gouvernement de M. Whitlam semble vouloir, sans le dire ex-

de la crise en faveur de l'Indo

Dans ces conditions, il semble étrange que Djakarta hésite si longtemps à agir. Certes, des na-

vires indonésiens croisent aux

abords de l'île. Mais la rumeur

selon laquelle l'un d'eux aurait

acosté jeudi à Dili pour prendre à son bord le consul indonésien, puis se serait retiré après en avoir reçu l'ordre des autorités portugaises n'est pas confirmée.

Il n'en reste pas moins que Dja-

karta ne tolérera pas longtemps

que le FRETILIN prenne le dessus

Combien de temps cette guerre

civile, qui divise familles et vil-

parfois avec des armes modernes, parfois, dans les villages, avec

lages en un combat sans merci,

qu'elle réclame à cor et à cri. mals qui ne vient pas. En atten-dant, elle adopte une attitude de neutralité à l'égard des seigneurs de la guerre.
Les rapports entre les groupe

armés opérant dans les Elats shans sont en effet régis par des principes stricts, auxquels nul ne déroge sans encourir de san-glantes représailles. Il est tacitement entendu que chacun s'occupe de ses propres affaires. Nous redoutions un éclat lorsque, à trois jours de marche de Mong-Loung, nous avons croisé une caravane de cent mules transportant plus de 2 tonnes d'oplum et de mor-phine. Mais les soldats du Kouomintang qui l'escortaient n'ont manifesté aucune mauvaise humeur. Nous étions les hôtes de l'Armée de libération shan: nos accords avec elle ne les regar-dalent pas. Même réaction lors-que, queiques jours plus tard, nous sommes passés à côté de la raffinerie où cette cargaison devait dire transformée en héroine. Les vingt hommes en armes qui la gardaient nous ont enjoint de passer notre chemin, fermement mais sans animosité. Que leur importait au reste notre possible témoignage sur leurs activités? Personne, et surtout par le Bureau des stupérlants américain, n'ignore la localisation des raffineries d'héroine dans les Etats shans. Il en a lui-même repéré plus de vingt. Mais elles sont inaccessi-

jungle veut qu'une armée qui tra verse le territoire d'une autre armée paie des taxes sur les marchandises transportées — sauf toutefois s'il s'agit d'armes ser-vant en principe à combatire l'ennemi commun : les Birmans, ce qui n'est pas toujours le cas. Fin mai, les divisions nos 3 et 5 du Kouomintang ont commence la préparation d'une grande offensive contre les troupes de Shan Chi Foo, qui avait refusé, en avril, de payer des droits sur une cargai-son d'opium. Shan Chi Foo a pré-tendu que, lors d'un précédent passage dans les zones contrôlées par le Konomintang la monulation par le Kouomintang, la population avait profité du bombardement de sa carevane par l'aviation bir-mane pour lui voler une grande partie de ses marchandises. Le règlement de ce différend sera sans nul doute sangiant. Il s'agirade l'une de ces nombreuses petites « guerres de l'opium » qui font chaque année quelques dizaines de morts. Toutes les alliances sont pro-

La deuxième de ces lois de la

visoires dans les Etats shans. Elles se font et se défont en fonction des intérêts immédiats de chaque groupe, iS les Chinois du Kouotion punitive contre Shan Chi Foo, c'est surtout parce que ce dernier devenait trop puissant. Il l'a montré en refusant de payer ses taxes sur l'opium — un véri-table défi à l'égard des autres groupes. L'Armée de libération shan se garde blen de prendre parti dans le conflit qui se dessine. Ses dirigeants s'en cachent à peine : ils se félicitent de cet événement qui rétablira l'équilibre des forces dans la région. Mais, en même temps, ces intrigues empechent le mouvement nationaliste de développer son action En contribuant à maintenir les Etats shans dans une situation d'extreme dénuement, elles font en fait le jeu du parti communiste de Birmanie.

(1) Voir Enquête sur une armée secrete, par Catherine Lamour (Edi-tions du Seuil).

Prochain article : L'AVANGE COMMUNISTE

arcs et flèches, va-t-elle se pour-suivre? La propagande faite par les partisans de l'U.D.T. en majo-rité parmi les réfuglés surtout

depuis que Dili est contrôlé par le FRETILIN accuse ce dernier

Si les morts se comptent par centaines, et peut-être par mil-

Ainsi, le conflit qui déchire le

Portugal se poursuit aux antipo-des entre officiers, dans ce terri-toire misérable où, hormis quel-

ques changements à la tête, les hommes sont restés les mêmes depuis l'époque de Salazar. Le

gouverneur et ses amis ont sou-tenu l'U.D.T., et le chef de la police aurait fait ouvrir les por-tes de son quartier général à ce mouvement avant son coup d'Etat

du 10 août. Dix jours plus tard

l'U.D.T. devait perdre le contrôle de Dili, a près que les soldats locaux soient passés en masse.

avec leurs armes, du côté du

librairie portugaise et brésilienne

Livres, revues, disques, guides, posters, audio-visuals. Les principaux quotidiens et habdomadaires du Portugal et du

Brésil, ainsi que du Chili, Argentine, Uruguay et Espagne.

33, rue Gay Lussac, Paris 57, tél.033 4616 - autobus 21 et 27

tundi à samedi. 10-13h et 14-19h - Service par correspondance

PATRICE DE BEER.

parti de massacres sangiants.

monopole de la cruanté.

## LA SITUATION

## Confusion et précipitation

(Suite de la première page.) « La plupart des jeunes que j'ai trouvés en face de moi — ils avaient en moyenne de dix-sept à vingt-trois ans, — je ne les connaissais pas », affirme

Avant de regagner son domi-cile, vers 23 heures, celui-ci prend soin de fermer le local de l'ARC soin de fermer le local de l'ARC
pour éviter que des militants ne
s'y ressemblent. Il apprendra,
dit-il. le lendemain, par la radio,
les tragiques événements de la
nuit. « Je ne voulais pas intervenir au-delà de ce que j'ai jait.
Je suis, en effet, redevenu un
simple citoyen; il m'a été notifié
de cesser toute activité militante. » tante.»

Des rumeurs folles courent la ville, que les jeunes militants, désorientés, prennent pour argent comptant. « Edmond Simeoni a été brutalisé par la police. Il ta en prendre pour trente ans, au moins. Un député a même demandé sa tête. » La colère monte. mante sa tete. S la colere monte. Pendant plusieurs heures, de fa-con sporadique, les manifestants harcèlent les forces de l'ordre, qui réagissent sans menagement. Le premier coup de feu est tiré du haut d'un immeuble qui borde la place Saint-Nicolas, à 2 h. 7 du matin. La fusillade clate à 2 h. 35. Vingt minutes plus tard, les C.R.S. recoivent l'autorisation d'utiliser leurs armes. Le calme revient vers 4 heures du matin. Bilan: un mort et dix-huit bles-sés parmi les forces de l'ordre. Celles-ci ont-elles été surprises par la tournure des affronte-ments? Ils n'avaient ni gilet pare-halles ni fusil à l'épaule.

La fraude électorale

La confusion est générale. « Les La confusion est générale. « Les C.R.S. semblaient avoir peur. Si les émeutiers l'avaient voulu, ils auraient pu sans difficulté prendre d'assaut la sous-préfecture », raconte un témoin. « Un corps de quinze ans est plus habile à manier un justi qu'un C.R.S. de vingt-cinq ans, dit un Bastias, Que voulez-ous, nous avons la passion des armés à jeu. Ici, tout le monde a sa carabine. Il y a dans l'île vingt mille chasseurs déclarés, plus tous les autres... » déclarés, plus tous les autres... »

Il est probable que des éléments incontrôlés à la détente facile 
— nul ne sait s'ils agissaient pour 
leur propre compte ou s'ils étaient à la solde d'une quelconque orga-nisation — se sont glissés dans les rangs des jeunes militants de l'ARC, désormais livrés à eux-mêmes. «La dissolution de notre

mouvement crée un dangereux ment impossible ». La mort de vide politique », insiste M. Simeoni. « Tout est à craindre maintenant. à moins que le gouvernement ne choisisse enfin les voies de l'apaisement. >

sement. »
Cela dit, la Corse d'avant Aléria
et Bastia ne devrait plus être
qu'un mauvais souvenir. La majorité des élus politiques et des représentants des organisations socio-professionnelles en conviennent. Sauront-ils, cette fois, se faire entendre de Paris, toujours si lent à réagir ? La peur sera-t-elle le commencement de la

La plupart des Corses dénoncent la responsabilité des pouvoirs pu-- peut-être pas immédiate. mais certainement indirecte — dans les drames d'Aléria et de Bastia, a Le gouvernement a pé-ché par sa nonchalance, son man-que de ciairroyance et d'efficacité. Il a agi toujours très mal et tou-jours trop tard », affirment des élus de la majorité.

élus de la majorité.

Ceux-ci se plaignent d'être tenus à l'écart par Paris. Le préfet ne leur apparaît pas comme un interlocuteur valable. « Ce n'est qu'un radet et un technocrate incapable de régler au jond des questions proprement politiques », artispat ils Aise besponne d'inestiment-ils. Mais beaucoup d'in-sulaires seraient tentes d'excuser le ponvoir central : « Ces élus, qui utilisent la fraude électorale pour s'imposer, ne représentent pas valablement la population », notent de nombreux Corses. L'idée de réformer le système électoral, notamment en supprimant le vote par correspondance,

commence à faire son chemin. Dans un climat assaini, il serait pars un chinat assaint, il serait alors possible de consulter les insulaires pour savoir au juste ce qu'ils veulent. Mais est-il bien nécessaire de provoquer de nouvelles élections ? Les pouvoirs publics savent pertinemment où le båt blesse. l'on dresse l'inventaire des

si l'on dresse l'inventaire des décisions positives que Paris a prises en faveur de la Corse, on s'aperçoit que heaucoup de me-sures ont été annoncées dans la précipitation et la crainte, que peu se sont imposées au nom de la raison et de la justice. Té-moin : la création, au lendemain des événements meurtriers d'Alé-ria, d'une société d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) chargée d'améliorer la répartition des terres. Selon les syndicats agricoles, le préfet de la Corse avait, récemment, indiqué que « la création d'une SAFER ne servirait actuellement à rien et que cette mesure était technique-

deux gendarmes mobiles modi-fizit-elle fondamentalement le problème ? « C'est la plus mouraise méthode de gouvernement qui soit », reconnaît M. Pascal Rossini, maire bonapartiste d'Ajaccio.

Rossini, maire bouapartiste d'Ajaccio.

Les malversations de quelques viticulteurs de la côte orientale sont connues de tous. Les taux usuraires que pratiquent certaines banques à l'encontre des commercants et des artisans de l'île ne font de mystère pour personne. Mais les pouvoirs publies s'ingénient à enterrer les dossiers et renacient à en confier certains aux tribunaux. Le malaise corse se nourrit de ses injustices. Les jeunes, qui ne s'embarrassent pas de mots, sont les premiers à crier au scandale. Mais les autorités se refusent à écouter ces « écervelès ».

Le droit à la différence

Reste la revendication politique : la reconnaissance d'un cer-tain droit à la différence par le bials de la régionalisation ; une assemblée éiue au suffrage uni-versel et un exécutif responsable devant elle. « Ce n'est pas la mer à boire », dit-on icl. Lors de l'exa-men de la charte du développement économique de l'île, en juillet dernier, les élus unanimes ont posè clairement ce préalable politique. Paris a fait la sourde oreille. A son avis, la Corse ne mèrite pas en ce domaine un trai-tement de faveur : elle doit ali-gner ses institutions sur celles de l'Auvergne ou de la Franche-Comté. C'est tout.

TELLS CO.

# 1.50 F (\* 1.50.)

2000 - 20

remander to deserte. Peque mu tation de parti-

ne surrer contre l'auterile resent an comment à perpé-maie sont une mile à perpé-maie surrer contre d'aume part phai remons du commando fact per la Guillery, qui a maie à un de Guillery, qui a

Amen for M. Suillery, qui alle entendre de sale Cusco efferi-De o nom investper l'un tons sont de l'ambier de la comme de l'ambier de la comme de l'affrente de la comme de l'affrente de la comme de l'affrente de la comme de l'ambier de la comme d

a Suma er Linden Folki du Fra de Folk replem incar-

ctività de Presties.

922170 de ses camazades du Esando MMI Pierre Paciacci.

The fire of white hull and, The a Saint-André-de-Ta, Ours Defending garde-metre, ato de somante-trois

demante a Istracio : Domi-

🕮 Tuonon, etudiant, ârê de

ARRESTATION

OU MEURTRIER PRÉJUMÉ

N BRIGADIER CASSARD

h jeine homme, age de vingt-

signs il Serre Cacciari agent imerca: 2 for arrête dans la chie du 23 point. Il est soup-

delle latter du meurire

détre l'anteur du meurare lingader Cassard, tue dans la ladur ou 13 août l'amait et trouve en posses-a du fasil à lunette et a la le sous-préfet de Bastia lune en fonction, reconnu avoir l'adlement biesse un CRS à

fellement blesse un C.R.S. à

Cardan a été transféré, par

tement dame

Comment sortir du bourbier corse ? Les étus, qui ont long-temps refusé de voir les choses en face, soucieux qu'ils étaient de conserver leurs privilèges, com-mencent d'écarquiller les yeux et de reconnaître certaines évi-dences. Les autonomistes, qui redoutent de se laisser entraîner tri les wies sans issue de l'avensur les voies sans issue de l'aventurisme, demandent l'arbitrage de personnalités « trréprochables a, au nombre desquelles M. Libert Bou, président de la commission interministérielle d'aménagement de la Corse, et M. Emile Arrighi de Casanova, président du comité économique et social Serein et solennel, M. Jacques

Guérin, le sous-préfet de Bastia, déchu de ses fonctions, s'offre en holocauste : a Si ma suspension permet de dénouer la crise, je m'en réiouirai, »

JACQUES DE BARRIN.

## ALÉRIA: pouvait-on éviter l'affrontement?

lement réalisée », précise encore

Les responsables autonomistes et

peaucoup d'observateurs corses

contestent cette version des choses,

à leurs yeux trop simpliste. Paris

cherchait depuis quelques semaines

à en découdre avec l'ARC. En lan-

çant l'opération Alèria, les dirigeants

de ce mouvement dissous auraient

facilité la tâche du gouvernement.

qui souhaitait l'épreuve de force.

préfet à lancer l'assaut. Nous l'avons

uniquement invité à trouver des for-

mules d'apaisement », rémarque

M. Rossini, M. Nicolas Alfonsi, député

radical de gauche d'Ajaccio, en

liaison avec le maire de Calvi, tente,

à la demière heure, d'offrir sa

médiation. Mais en vain. Quelques

minutes avant l'affrontement, le pré-

sident du comité départemental des

jeunes agriculteurs franchit le barrage

des forces de l'ordre pour aller

parlementer avec le sous-préfet de

Bastia. Mals en cours de route on

repliant le syndicaliste sera blessé

Pourquoi les insurgés ont-ils

vinicole est encerciée par les gen-

darmes, les militants de l'ARC

décidées à frapper fort et vite. - Nous

avons pris des otages pour retarder

l'assaut. Il était entendu, avec les

auatre Nord-Africains, que nous ne

leur terions aucun mai, et ils n'ont

jamais eu peur», explique M. Max

Lorsque, dans l'après-midi, il appa-

rait que l'épreuve de torce est iné-vitable, les insurgés relacheront ces

otanes. Certains autonomistes re-

connaissent pourtant qu'il s'agit d'une

- bavure - faite dans l'affolement.

Les insurgés possédaient-ils

Les autorités sont formelles : « Les

insurgés étalent équipés d'armes de

guerre. - Les autonomistes le nient

part que des carabines de chasse.

des armes de guerre ?

Lorsque le vendredi matin la cave

min. L'assaut est donné. En

par balle au mollet.

pris des otages ?

ntime l'ordre de rebrousser che-

« Nous n'avons lamals incité le

recu d'autres ...

Bastla. - La fusillade de Bastla ne fait pas oublier aux Corses le drame d'Aléria. Avec le recul les questions se multiplient. Dans les heures qui ont suivi les événements sangiants de la semalne dernière, tout paraissalt terriblement clair ; un commando d'autonomistes retranché dans la cave vinicole d'un agriculteur « pied-noir » accusé par eux de malversations avait tué de sang-froid deux gendarmes mobiles. Les insulaires furent quasi unanimes à condamner sans nuances la violence de ces « égarés ».

Aujourd'hui, les choses sont moins claires, et ce ne sont pas les communiqués officiels qui ont contribué à les éciaircir. - La population est un peu désorientée, déclare ains) M. Pascal Rossini, maire bonapartiste d'Aiaccio. Elle se pose maintenant des tions. - Voici quelques-unes de ces questions :

• Comment s'est engagée l'opération ?

La cave de M. Depeille est occupée le jeudi 21 soût à 7 heures du matin par un commando de l'ARC. Pendant vingt-quatre heures, les autorités ne bougent pas, devinant encor: mai la détermination des militants autonomistes, qui en profitent pour organiser leur slège et Intéresser à leur action l'opinion oublique

« Nous avions prévu d'occuper la cave pendant quatre jours, le temps de rameuter l'opinion. Nous envisegions de clore cette opération par une grande manifestation publique le dimanche, à laquelle se seralent associés tous les Corses et dont auraient rendu compte les mass media », dit un responsable de l'ex-ARC. Il e'agissait de dénonces le escandale des vins e que la lue tice, saisle, examinait avec une singulière lenteur.

La photo d'Edmond Simeoni posant devant une table sur laquelle est exposée une panopile de fusiis photo qui sort le vendredi 22 août à la une des grands quotidiens régionaux — ne laisse, selon M. Gabriel Gilly, ancien préfet de la Corse, sucun doute sur la résolution du commando, armé juaqu'aux dents. Décision est aussitôt prise d'encercier ce e fort Chabrol =. D'après M. Gilly, un peu plus de cinq cents gendarmes mobiles et C.R.S. partiticinent à l'opération.

● A-t-on essayé d'éviter l'aifroniement ?

« Le leudi, les élus sont simplement Venus aux renseignements à la prétecture, affirme l'ancien préfet.

Mals, ajoutent-lis, // se peut qu'à la De notre envoyé spécial faveur de sorties, devent la tournure Certains m'ont téléphoné, f'en ai que prenalent les événements cen tains militants se soient équipés plus jourdement. - Valne querelle : de « Ce tut une opération consciencieusement organisée et criminelguerre ou de chasse, les armes sont

aussi meurtrières.

l'ancien préfet. Malgré toutes les Comment les deux gendarmes tentatives faites pour trouver une mobiles ont-ils trouvé la solution honorable, Edmond Simeoni, le chef du commando, n'a su que mort?

> Les responsables autonomistes ne dégagent pas entièrement leur res-ponsabilité dans la mort de l'un des deux gendarmes mobiles tués par balles devant la cave. La confusion était telle au moment de la fusilfade qu'ils laissent à la justice le soin de se prononcer. En revanche la mort du second gendarme leur paraît très suspecte. Celui-ci à l'abri derrière un mur, était, à leur avis, hors de portée des tireurs de l'ARC. Il aurait pu, disent-ils, avoir été tué dans le dos par un tireur caché dans les vianes.

Pour M. Gilly, il est vrais que le commando de l'ARC disposait aussi de sympathisants embusqués dans les vignes. M. Gilly est catégorique. Les militants étaient retranchés dans la cave. S'il y a eu des coups de feu tirés d'ailleurs, ils n'ont pu l'être que par des provo-Dans quelles conditions a eu

lieu la reddition du commando ?

Le commando hisse le drapeau blanc pour évacuer un blessé. M. Edmond Simeoni négocie alors sa reddition. Les autorités affirment avoir été : flouées : pendant ces tractations, les insurgés auraient filé à l'anglaise avec leurs armes à travers les viones.

La plupart des témoins affirment que tous les guérilleres de l'ARC sont sortis l'arme à la bretelle sans être nullement inquiétés par les forces de police qui ont levé leur barrage pour les laisser partir. Les Les responsables du maintien de l'ordre sur place evalent accepté se marché: Edmond Simeoni se constituait prisonnier si ses compagnons n'étalent pas inquiétés. •

Pourquoi ce drame ? Les Corses ne peuvent manquer de faire des comparaisons. Rappelez - yous les récentes prises d'atages. Le gouvernement trançais a dépensé des milliards pour sauver des vies humaines. Pourquol a-t-li lait preuve d'autant de précipitation à Aléria? 🤭 en partie : « Nous n'avions, au dé- s'interroge un élu de la majorité-

la Cour de sûreté de l'État est s tous les faits reprochés dur des

L'INSTRU

in 1015 105 11113

The property of the Court Sensitive S dix-neuf ann, deinemi tellen, til Paul Piccia esetticien, tigh de vi residant à Carvilla ferogia lie and dumi tarce d'un austra du Les tress sestes : M Tabarani, professiona Art de tresta et un al a Bartis, Louis Sarce (an) à Bastis, agé d un ann et Disa-Franchin, transporters, ag chini, transporteur, di cine and desirement on coi ett dirigie, sur le Fregnes ile dannier a avocata le familier a rean d'Albade de le

in describer into is the second of de l'armet egrape l' Efal intradicion et L'homistes seminates TEAL Comments

Agents de la Saige par

Pexerciare de la Saige
infraction à la Saige
infraction à la Saige
infraction à la Saige
infraction de la Saige
infraction de la Saige
personne prince de la prince del la prince de la pri et d'orares de rec secont tries "applicated tries on man da LaM. Guillery."

Quant A la trodution ticks powerle dealingman, de rac
agtrers de tries he fail commiss appear he fail rac
agtrers de tries he fail rac
commiss appear he fail rac
commiss appear he fail rac
commiss de race de la receive de rent deut in punche de la se de mont de la seu contra Edmond weur de-Raymend rem to retender Raymond
rem to retender Caix-en-Frame to the law on Fella di
man to Fella di
man to Fella di man

ris et la redution di a natamment. Tracinillo Depetile, les gravie di se sont produite à line ruit du vendred. 2 13 acque et les attentant commun dans la applia-contre un abanque di la de Rassia, Los chefs d' retenus sont l'attent l'au son les de l'Insti-d'Isonicides volondation à fru et explantis, insue taires, fentations de l'acque destructions, description destructions, description destructions, dominage res intraction & la light es arress et las points et complicité.

A la Cour de sérei M. Marrai Douring-deleus pour esserei i ment les fonctions d'av cal. Substitut general M Jean Jonqueres, po neral de la Cour de de Dout.

III CONTEN

B. LA. PHYSRATE DES SYNDICATE D LICE WATTOWALK ( les actes de violence manifesimale, male, a l'escuinte des manieres mises en place sons di procogner de Machanies > Elle déclare que du problème de la Comu la artisfaction des verse économiques et societa pulation...

 LA VEDIRATIO

DES SERVICES DE

c dénoise une foie de le

grand libéralisme de le

réclaire des petats plus

régard des juntaires de

régard des juntaires de

régard des juntaires de

régard des juntaires de pour quit craps de Ph lista frop knigne des tude dens Françoise de tion. Elle friggère que

on special, a Paris, en fin boliciers ou gendarmes tués depuis

## d non d'un C.R.S. durant h mit du 27 au 28 août ports

onte le nombre des repriminis des forces de l'ordre he depuis un an. Il s'agit de gerge Cassard, ne le <sup>18</sup> jain 1945. All eptembre 1974 : M. Charles

an septembre 1974: M. Charles and the control of th at un leune Sardien de la paix e mr méprise, sur un inspec-te de la voie publique, M. Tomaque est sérieusement blessé. and epiembre 1974 : MML Jean Pare Guichet Drigadier, sont Bochefort (Charente-Solide Bochefort (Charente-land de par l'explosion d'une de de dynamité, alors qu'ils de maitriser un déses-

inspecteur divisionnaire, de bollarend bar e le Théboulevard Saint-Germain.

bloke in ruit du 26 au 27

The lension, M. Albert Bouil
Mattering and est découvert

Logis-chaf, authors man

Logis-cha belle dans la tête.

• 16 mai 1975 \* tai Albert Tix Pryre, chapmante at an brigadur, at bloom; I Boltand, inspector, I a lieu dars is proper policiers, sur la punta a policiers, ser la con Bordesux

Dotte deputit de de 1975, MA. Demunit des Six sixs brigadier, et Cu rine, vingli-de ante, gan paix, sont blesses par é brioleurs. A Bostinix (Ne

● 27 jule 1986 - Ab meuble situé il suo il Paris 5 hill illagono inspecteur divisionnalis Duratini inspenditi il à la Direction de la c du territoire (DALT); par un monte « Carles est gravement bleed d 23 fuiller 1926 : d'une a trapaler se faul de la infrade de resi d'interventions abattes

BOTTLES CON halles de muniver, rue Charenton (Val-de Ma Inspecieta de la sunit gace territoriale, M. Ja tier, vings-clim and

(Corse) par des mil

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

حكذات الاصل

précipitation

Le droit à la différence

Total Me

: 3 (E

- - inie e≱

CACOLES DE BARR

Control of the second section 15.

THE REPORT OF THE PERSON 

🌲 Comment Die ange genen made of the state of the state

Leading Land and Artificial 

----

5 2524 (\$-1.03) TTTTT | 18 1.6 - 12 2022 TTTT | 18

1 3 1 2 2 7

200 m. 122 128 II 

witer l'affrontement?

**使 分外** 分

E-**Myliga**. ∠xt

\$500 to \$1

e (mart

Be Brann i

UATION

Citte.

#### L'INSTRUCTION ET LES MESURES ADMINISTRATIVES La Cour de sûreté de l'État est saisie de tous les fuits reprochés aux émeutiers

Le parquet général de la Cour de sûreté de l'Etat a ouvert, jeudi après-midi 28 août, trois informations distinctes, qui ont toutes été conflées à M. Eugène Guillery, juge d'instruction de cette juridiction, au sujet des agissements des membres du commando d'Aléria et de leur chef, le docteur Edmond simeoni, ainsi que des militants

et de leur chef, le docteur Edmond Simeoni, ainsi que des militants qui se sont livrés à d'autres violences graves sur le territoire de la Corse. Quant aux émeutes sangiantes qui ont eu lieu à Bastia dans la nuit de mercredi à jeudi, elles ferent l'objet d'une quatrième information, qui sera ouverte au terme de l'enquête en cours menée sous le contrôle du parquet général de la Cour de sûreté de l'Etat.

La première information vise nommément le docteur Edmond Simeoni et les huit autres membres du commando ayant investi la cave viticole d'Aléria qui ont

la cave vitticole d'Aléria qui ont pu être interpellés en Corse avant d'être transférés dans la capitale. Dans le cadre de ce premier dos-Dans le cadre de ce premier dos-sier, M. Guillery à notifié au docteur Edmond Simeoni, qui a été écroué à la prison de Fresnes, toute une série d'inculpations, dont les deux premières (prise de commandement d'une bande armée, en vue de s'armer contre l'autorité de l'Etat et tentatives d'homicides volontaires sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions), le rendent deux fois passible de la peine de mort. Les autres sont: rement deux fois passible de la peine de mort. Les autres sont : arrestations illégales, séquestrations de personnes et prises d'otages. Le docteur Edmond Simeoni, qui a choisi pour défenseurs le bâtonnler Raymond thiori du harresu d'âix-en-Pro-Flippi, du barreau d'Aix-en-Pro-vence, et M° Lucien Felli, du barreau de Paris, aurait reconnu avoir tiré personnellement dans

la direction des gendarmes. L'unique inculpation de parti-cipation à une bande armée en cipaton à inte bande arinee en vue de s'armer contre l'autorité de l'Etat, sanctionnée par la peine de détention criminelle à perpé-tuité, a été signifiée d'autre part tuité, a été signifiée d'autre part aux huit membres du commando d'Aléria par M. Guillery, qui a dû se rendre à la salle Cusco de l'Hôtel-Dieu pour inculper l'un d'entre eux, M. Pierre Susini, agriculteur, âgé de trente ans, grièvement blessé au pied ven-dredi dernier à l'intérieur de la cave Depeille, lors de l'affrontecave Dépeille, lors de l'aiii ment avec les forces de l'ordre. Celui-ci, qui a choisi pour défen-seurs Ma Santoni, du barreau de Bastia, et Lucien Felli, du barreau de Paris, restera incar-céré à l'Hôtel-Dieu tant que son état ne permetira pas de le trans-férer à la prison de Presnes.

Quatre de ses camarades du commando: MM. Pierre Paolacci, berger, agé de vingt-huit ans, domicilié à Saint-André-de-Cotone ; Ours Defendini, garde-champêtre, âgé de soixante-trois ans, domicilié à Isonacio ; Dominique Tiroloni, étudiant, âgé de

#### ARRESTATION DU MEURTRIER PRÉSUMÉ DU BRIGADIER CASSARD

Un jeune homme, âgé de vingttrois ans. M. Serge Cacciari, agent commercial, a été arrêté, dans la matinée du 28 août. Il est soupconné d'être l'auteur du meurtre du brigadier Cassard, tué dans la nuit du 27 au 28 août. Il aurait été trouvé en possession d'un fusil à innette et a, seion le sous - préfet de Bastia encore en fonction, reconnu avoir mortellement blessé un C.R.S. à

M. Cacciari a été transféré, par avion spécial, à Paris, en fin d'après-midi le 28 août.

dix-neuf ans, demeurant à Bas-telica, et Paul Piccinini, artisan électricien, àgé de vingt-six ans, résidant à Cervione, ont été écroués à la prison de Fleury-Mérogis. Ils ont demandé l'assis-tance d'un avocat d'office. Les trois autres : MM. Vincent

Les trois autres: MM. Vincent Tabarani, professeur de cuisine, agé de trente et un ans, domicilié à Bastia; Louis Sarochi, commerçant à Bastia; Âgé de trente et un ans, et Jean-François Quilichini, transporteur, âgé de vingticinq ans, demeurant à Biguglia, ont été dirigés sur la prison de Fresnes (le dernier a choisi pour avocats M. Terramorsi du barreau d'Ajaccio et M. Levy-Guimelchain du barreau de Paris). melchain du barreau de Paris).

La deuxième information ouverte contre X... pour partici-pation à une bande armée en vue de s'armer contre l'autorité de l'Etat, homicides et tentatives d'homicides volontaires sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, infraction à la législation sur les armes et les munitions, arrestations illégales, séquestrations de personnes, prises d'otages et compersonnes, prises d'otages et com-plicité, concerne les membres du commando d'Aléria qui ont pu, jusqu'à présent, se soustraire aux investigations de la police. Ceux qui ont été identifiés — environ une douzaine — font l'ob-jet d'ordres de recherche qui seront très rapidemen tiransfor-més en mandats d'arrêt per

més en mandats d'arrêt par M. Guillery. Quant à la troisième informa-

tion, ouverte également contre X... elle a pour but de rechercher les auteurs de tous les faits criminels commis après la fusillade d'Alè-ria et la reddition du commando : notamment l'incendie de la cave Depeille, les graves désordres qui se sont produits à Bastia dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août et les attentais au plastic commis dans la soirée du 23 août contre un ebanque et un magasin de Bastia. Les chefs d'inculpation retenus sont : attentats contre l'autorité de l'Etat, tentatives d'homicides volontaires par armes à feu et explosifs, incendies volon-taires, tentatives de destruction d'immenbles par engins explosifs, destructions, dommages et pilla-ges, infraction à la législation sur les armes et les munitions, vols les armes et les munitions, vols et complicité.

● A la Cour de sûrele de l'Etat, M. Marcel Dowrling-Carter est délégué pour exercer temporairement les fonctions d'avocat général. Substitut général à Douai. M. Dowrling-Carter assistera M. Jean Jonquères, procureur gé-néral de la Cour de sûreté et ancien procureur général à la cour

## Les entretiens du ministre de l'intérieur avec des représentants des policiers brol du type Aléria, ce sont les gendarmes mobiles, voire les pa-rachutistes, qui interviendraient. » Peu après, le ministère de l'in-térieur précissit qu'il n'était pas dans l'intention du gouvernement d'envoyer l'armée en Corse. Seuls des renforts de gendarmes et de

M. Michel Poniatowski et son directeur de cabinet, M. Michel Aurillac, ont longuement reçu, jeudi 28 août, en fin de matinée, M. Roger Cousin, secrétaire général du Syndicat national indépendant des C.R.S. (SNIP), qu'accompagnaient des dirigeants du Syndicat des gradés de la police nationale (C.G.C.).

A sa sortie de la place Beauvau, le secrétaire du SNIP précisait : e J'ai demandé le retrait de Corse des compagnies républicaines de sécurité. J'ai indiqué, en effet, que les membres des C.R.S. n'étnient

securite. J'ai indiqué, en effet, que les membres des C.R.S. n'étnient ni équipés ni entraînés pour ce genre de manifestation. La plupart sont très jeunes, pas aguerris et n'ont ni les moyens ni le matériel pour pouvoir tenir le choc dans un climai insurrectionnel.»

« Les C.R.S. restent en Corse, c'est entendu, mais ils ne seront employés que pour des missions de leur ressort, » Le ministre aurait de plus affirmé qu'il avait donné des instructions pour que les armements des unités de C.R.S. à Bastia soient mieux adaptés, avec notamment la distribution avec notamment la distribution de vingt fusils modernes par compagnie, Mais M. Consin aloutait : « L'armée pourrait intervenir. (...) S'il y avait un nouveau fort Cha-

LA SITUATION

DES FORCES DE L'ORDRE

Les forces de l'ordre se font très discrètes à Bastia, où nul disposi-tif d'ordre n'est apparent. Cepen-

dant, de nouveaux renforts de police ont été envoyés sur place,

notamment trois compagnies de C.R.S., un détachement de gen-darmes parachutistes de Mont-

de-Marsan, et même une partie de la brigade antigang. On estime

que l'ensemble des forces de l'or-dre présentes serait de mille cinq cents à deux mille personnes. En revanche, la 46 compagnie républicaine de sécurité a été ramenée à Sainte-Foy-lès-Lyon, où elle est normalement hasée.

ramence a sainte-roy-les-Lyon, où elle est normalement basée. C'est d'elle que faisait partie M. Serge Cassard, tué durant la nuit de mercredi à jeudi à Bastla.

Son corps n'a encore pu être

difficultés matérielles. La famille du brigadier Cassard, père d'une fillette de dix-huit mois, aurait

d'autre part fait savoir qu'elle ne

désirait pas d'obsèques officielles. Deux autres membres de cette

C.R.S. sont restés en Corse. Gra-vement blessés par balles au foie et à la poitrine, ils sont considé-

rés comme hors de danger par les médecins, mais ces derniers

s'opposent encore à leur transfert.

## du trop long délai avant que l'au-torisation ne soit donnée de ri-poster au feu par le feu, mais aussi du « libérulisme excessif » dont les autorités ont fait preuve à l'égard du commando d'Aléria, et qui est en partie, selon eux, la cause des événements de la muit du 27 au 28 août.

des remorts de gendarmes et de gendarmes-parachutistes. De fait, on apprenait que les gendarmes-parachutistes de Mont-de-Marsan

sous le sens que, devant un véri-table mouvement insurrectionnel, l'armée interviendrait.

Quant au syndicat des gradés, il se serait plaint d'une carence de commandement et notamment

## LES GENDARMES PARACHUTISTES

Créé en 1971, l'escadron de gendarmes parachutistes de la gendarmerie nationale compte un effectif de cept quarante-cinq officiers et sous-officiers, tous volontaires brevetes parachutistes. Vingt pour cent d'entre eux ont obtenu lenr brevet au sein même de la gendatmeris, les 80 % restant l'ayant obtenu dans les unités parachutistes de l'ar-mée de terre. Basé à Mont-de-Marsan (Landes), cet escadron de gendarmes parachutistes est intégré au corps des gandarmes mobiles.

Il est done investi des mêmes missions que celles de la gen-darmerie mobile, et son action englobe l'ensemble du territoire national (France, départements et territoires d'outre-mer). Outre le caractère de force publi que que lui confère la nature de ses interventions, l'escadron de gendalmes parachotistes derapides sur des lieux difficilement accessibles, notamment en montagne (ravitaillement de villages isolés, assistance apprès des alpinistes en difficulté, ca tastrophe aérienne, etc.).

## En nommant M. Riolacci préfet de la région Corse le gouvernement a choisi « un homme du terroir »

souliane M. Rossi

M. André Rossi, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouverne-ment, a rendu publique, jeudi 28 août, deux décisions prises sous forme de décrets par le conseil des ministres de la veille. Les première porte sur l'organisation du département de la Haute-Corse, la seconde sur des nominations préfectorales. M. Jean Riolacci, préfet parachutistes de Mont-de-Marsan étalent mis en état d'alerte.
Pourtant, M. Cousin nous affirmait : « J'ai été reçu une heure et demie par M. Auvillac et trois quarts d'heure par M. le ministre. Nous avons envisagé toutes les solutions du maintien de l'ordre — stade actuel — à la déclaration de l'article 16. Il tombe sous le sens que, devant un véride la Seine-Saint-Danis, a été nommé préfet de la région Corse. préfet de la Corse. en remplacement de M. Gabriel Gilly, appelé à d'aptres fonctions, et M. Marcel Julia, sous-préfet de Saint-Germainen-Laye, a été nommé préfet délégué pour l'organisation du département de la Haute-Corse,

Ces nominations ont été prises en fonction d'un sutre décret, dont l'examen était inscrit à l'ordre du jour du consell des ministres du 27 soût, qui précisa

« Article premier. niser le département de la Haute-Corse et pour administrer le terri-toire formant ce département, un préjet peut être délégué pour occuper ce poste territorial jusqu'à l'entrée en vigeur de l'article premier de la loi du 15 mai 1975 susvisée.

tementaux des administrations ci-viles de l'Etat ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de leurs attributions:

ă l'article 85 (2°) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962;

Au secrétaire général placé près du préjet délégué en toutes matières, et notamment en ce qui

Selon M. Rossi, le conseil des

ministres a souhaité ne rendre

publiques ces décisions qu'au mo-

ment où le prétet de la région Cosse a serait en mesure de re-joindre son postes. M. Rossi a indiqué que M. Riolacci, « un homme du terroir », avait toute

la confiance du gouvernement, et qu'il s'était entretenu pendant une heure avec M. Poniatowski

avant de prendre ses nouvelles

Dans un premier temps, le mi-nistre de l'intérieur avait annoncé que MM Gilly et Guérin avaient été suspendus de leurs fonctions. M. Rossi — et les décrets de mutation le confirment — a cor-

rigé en indiquant que ces deux hauts fonctionnaires seront appe-

lés à d'antres fonctions.

vices départementaux des admi-nistrations civiles de l'Etat. »

Art. 2 — Le préfet de la région Corse, préfet de la Corse, donne au préfet désigné par application de l'article premier ci-dessus les délégations et subdélégations de signature et, dans les matières désembles par arrêté conjoint déterminées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (fonc-tion publique), les délégations et subdélégations de pouvoirs néces-saires à l'accomplissement de sa

Art. 3. — Le préfet délégué peut consentir des délégations et sub-délégations de signature :

- Aux chets des services dépar

Aux fonctionnaires du cadre national des préjectures en ce qui concerne les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur, en ce qui concerne les matières relevant des départesent pas de services au niveau du département ainsi que pour la transformation en états exécu-toires des ordres de recettes visés

ressent plusieurs chefs des ser-

de la Corse, alt ete releve de ses fonctions. Il doit cependant, comme prévu depuis le 1° juillet, quitter la Corse à la date du 1° septembre. Il est remplacé par le lieutenant-colonel Rochaud.

## M. JEAN RIOLACCI

préfet de région

INÉ le 13 juillet 1929 à Saigon. licencié en droit aprés avoir fait ses études au lycée de Bastia, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élère de l'ENA, M. Jean Biolacci est sous-prétet de Ciamery (Nièvre) de décembre 1939 à novembre 1982, date à laquelle il est mis à la disposition de M. Hass Picard, préfet des Bouches-du-Rhôma. Lorsque celui-ci est nommé préfet de la seine, il est conseiller technique à son cabinet de novembre 1963 à août 1968.

Il est ensuite nommé sous-préfet d'Antony (février 1967), puis sous-directeur des affaires politiques à la direction générale des affaires politiques et de l'administration du territoire du ministère de l'intérieur (octobrs 1969). M. Biolacci est nommé préfet du Tarn le 2 sofit 1972 et préfet de la Seins-Saint-Denis le 19 décembre 1974.)

#### M. MARCEL JULIA préfet délégué pour la Haute-Corse

1M. Marcel Julia est né le 29 mars 1930 à Mostaganem (Algérie). Ancien élère de l'ENA, diplômé de l'Institut d'études politiques et licencié en grait, après avoir été secrétaire d'administration au gouvernement général de l'Algèrie, il est nommé administrateur civil en 1938 et mis à la disposition du secrétaire général aux affaires algériennes.

aux affaires algériennes.

Sous-préfet en 1938, il dirige le cabinet des préfets de l'Yonne puis de l'Estre. Auprès de ce dernier, il devient en 1982 chargé de mission pour les affaires économiques avant d'être mis, l'année suivante, à la disposition du préfet de la Seine, M. Haas-Picard. Il fait ensuite partie de différents cabinets ministérieis : ceux de M. Nungesser (secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, puis à la jeunesse et aux sports) et Inchauspé (secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer). le lieutenant-colonel Rochaud.

[Né le 9 avril 1923, M. André Bégué, licencié en droit et en lettres, et titulaire de plusieurs diplômes supérieurs de police et de criminologie, est entré dans la police en 1948, Jusqu'en 1971, il s effectié l'essentiel de sa carrière à la préfecture de police de Paris. Nommé, en septembre 1971, directeur départemental des polices urbaines de la Seine-Baint-Denis, 'il' est le promoteur d'uns e école anti-hold-up à l'usage de divers services publics et le pionnier d'une police de protection des mineurs ; il a créé vingt équipes mixtes (fonctionnaires en civil ez en tenue) installés en permanence dans l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis (e le Monde » du 9 avril.)]

mer).

En 1969, il intègre cette darmère administration en qualité de sous-directeur des affaires économiques (directeur des ATAIres économiques qu'en 1974 différents postes d'administrateur dans des organismes d'outre-mer, dont la Bociété néocalédoniannes d'énergie. Il avait été nomné sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) le 21 mars 1974.

## LES COMMENTAIRES DES SYNDICATS DE POLICIERS

● LA FEDERATION C.G.T.
DES SYNDICATS DE LA POLICE NATIONALE « condamne
les actes de violence de certains

tion. Elle suggère que les jorces

de police non équipées pour ce genre d'opérations solent relevées par la troupe. >

manifestants, mais estime que l'escalade des mesures répressives mises en place sont de nature à provoquer de nouveaux drames.

» Elle déclare que la solution du problème de la Corse passe par la satisfaction des revendications économiques et sociales de la po-

• LA FEDERATION C.F.T.C. DES SERVICES DE POLICE « dénonce une jois de plus le trop grand libéralisme de la justice et réclame des peines plus sévères à l'égard des jauteurs de troubles pour que cesse de s'accroitre la liste trop longue des collègues tués dans l'exercice de leur jonc-

## Les policiers ou gendarmes tués depuis un an

Le mort d'un C.R.S. durant la muit du 27 au 28 août porte à onze le nombre des représeniants des forces de l'ordre tués depuis un an. Il s'agit de M. Serge Cassard, ne le 18 juin 1945.

• 3 septembre 1974 : M. Charles Palmisano, trente-trois ans, gar-Palmisano, trente-trois ans, gardien de la paix, est tué par trois malfalteurs qui tentent une agression armée contre un établissement bancaire, 88, boulevard Barbie i Tario (182). Sarbès, à Paris (18º). Un peu plus tard, à 200 mètres de là, rue Lambert, un jeune gardien de la paix tire, par méprise, sur un inspecteur de la voie publique, M. Tomasini, qui est sérieusement blessé.

● 30 septembre 1974 : MM. Jean Benoist, inspecteur divisionnaire, et Pierre Guichet, brigadier, sont tués à Rochefort (Charente-Maritime) par l'explosion d'une charge de dynamite, alors qu'ils tentaient de maîtriser un désespéré.

• 28 jévrier 1975 : M. Jacques Chaix, inspecteur divisionnaire, est blessé au cours d'une fusillade qui se produit au bar « le Thélème », boulevard Saint-Germain, à Paris.

Albert Thomasson, tue M. Gilbert Peyre, cinquante et un ans, sous-brigadier, et blesse M. Jacques Boitaud, inspecteur. La fusillade a lieu dans la propre voiture des policiers, sur la route de Bègies à Bordeaux.

 Dans la nuit du 24 au 25 mai 1975, MM. Bernard Jumel, vingt-six ans, brigadier, et Conrad Feh-rine, vingt-six ans, gardien de la paix, sont blessés par deux cam-brioleurs à Roubaix (Nord).

● 27 juin 1975 : dans im im-meuble situé 9, rue Toulier, à Paris-5\*, MM. Raymond Dous, inspecteur divisionnaire, et Jean inspecteur divisionnaire, et Jean Donatini, inspecteur, appartenant à la Direction de la surveillance du territoire (D.S.T.), sont tués par un nommé « Carlos ». M. Jean Herranz, commissaire principal, est gravement blessé.

est gravement clesse.

23 juillet 1975: par suite

d'une « méprise », trois policiers

de la brigade de recherches et
d'interventions abattent de sept
balles de revolver, rue Valmy, à
Charenton (Val-de-Marne), un
inspecteur de la quatrième brigade territoriale, M. Jacques Pottier, vingt-cinq ans.

22 noût 1975: deux gendar-

Dans la nuit du 26 au 27

avril 1975, le corps d'un gardien de la paix parisien, M. Albert Bouillat, vingt-cinq ans, est découvert dans une rue d'Epinay-sur-Orge
(Basonne). M. Bouillat a été tué d'une balle dans la tête.

■ 22 août 1975 : deux gendarmes mobiles, MM. Jean-Yves Gimes mobiles, MM. Jean-Yv

■ LA FEDERATION AUTO-

NOME DES SYNDICATS DE NOME DES SYNDICATS DE POLICE a ne saurait limiter les exigences de la majorité des policiers en tenue qu'elle représente à la condamnation rigoureuse des auteurs d'actes qu'aucune revendication à caractère économique, social ou politique ne saurait justifier.

» En effet, le déchaînement de la violence et de la criminalité est parvenu au seuil des méthodes de la guerre civilé. Les graves de la guerre civile. Les graves désordres surpenus en Corse, les hésitations, les contradictions et les erreurs des autorités responsables, notamment à Alégia, ne sauraient justifier après coup l'emploi de moyens répressifs exceptionnels alors que les mesures extentions de convertation. res préventives de concertation n'ont pas été préalablement pour-suivies. Au moment où la France traverse des difficultés écono-miques et sociales préoccupantes toutes ces provocations criminelles concourent à mettre en péril les libertés.

» La F.A.S.P. n'admettra jamais que les policiers servent de boucs émissaires et soient les victimes expigioires du désordre criminel

● LA FEDERATION C.F.D.T.

DE LA POLICE NATIONALE
« note avec inquiétude que, depuis
le 1st janvier 1975, sous le ministère de M. Poniatowskt, dix-sept
policiers ont été tués en service (1). M. le ministre d'Etat
délient là un triste record, et
notre jédération ne croit pas à
la jatalité.

» La police ni l'armée, et encore
moins la brigade antigang, ne

moins la brigade antigang, ne viendront à bout du climat de viendroni à bout du climat de violence existant maintenant. [...] A la lumière des faits qui se passent en Corse, les gardiens de la paix, C.R.S. de la C.F.D.T. sont inquiets de l'utilisation qui sera faite de la police lors de la rentrée zociale et des servitudes qui leur seront encore imposées. [...] »

(1) NDLR. — Au début du mois de Juliet, le « Journal de la police nationale », édité par le ministère de l'intérieur, précisait que treise policiers étaient morts, depuis le le janvier 1975, en service commandé. La CFD.T. a rajouté à ce nombre Jacques Pottier, le jeune inspecteur tué « par méprise », le 23 juillet, par des membres de la brigade antigang, et les trois morts de Corse.

## M. André Bégué nommé coordinateur pour la police

Par arrêté de M. Michel Ponia-towski, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, M. André Bégué, directeur départemental des po-lices urbaines de la Seine-Saint-Denis, est chargé d'une mission de coordination des services de police auprès de M. Riolacci, nou-resu mréfét de la vériere Corre Cet veau préfet de la région Corse. Cet arrêté, pris mercredi 27 août, précise que M. Bégué à autorité sur les chefs des services de police de l'Île. Ces fonctions paraissent correspondre, sous un titre diffé-rent, à celles des préfets délégués rent, a celles des prefets delegues pour la police auprès des préfets du Nord, du Ehôna et des Bou-ches-du-Rhône, dont les postes ont été créés en septembre 1972. Les premiers titulaires ont été MM. Henry-Jean Manière, Jean Périer et René Heckenroth, res-pectivement: remulacés en 1974. pectivement remplacés en 1974 per MM. Eugène Camata, Paul Noirot-Cosson et Claude Bussière. D'autre part, on dément à

LES INSTRUCTIONS DE M. PONLATOWSKI AU MOMENT DE LA PRISE D'OTAGES D'ALERIA

Après l'article que nous avons consacré, dans le Monde du 29 août, aux aspects juridiques de la dissolution de l'ARC, sous le titre « 1901 ou 1936 ? ». M. Michel le titre « 1901 ou 1936 ? n. M. Michel Ponistowski, ministre de l'intérieur, répondant au commentaire faisant état de gestes « conciliants » ou « accommodants », a tenu à nous faire savoir que les instructions données lors de la prise d'otages d'Aléria étaient « très fermes ». Il rappelle à ce propos que la mission des forces de l'ordre était d'obtenir : « La restitution des armes, la prise d'identité des participants en vue de leur inculpation; enjin, l'arrestation des auteurs du tir aux armes de guerre. »

[Dans le communiqué diffusé le 24 août après les événements d'Aléria, durant lesquels deux gendarmes furent très, le ministre de l'intérieur rendait publiques les instructions qu'il avait données aux forces de l'ordre. Il réconnaissait également que certaines de ses instructions, celles que nous citons, n'avaient pas été érécutées. De deux choses l'une : on bien les instructions manquaient on bien les instructions manqualent de clarté, ou bien le ministre n'a pas été obél. — Ph. B.]

## En réponse à une question écrite

## M. Poniatowski déplore les insuffisances en personnel et en matériel de la police

En réponse à une question écrite du 2 soût — donc anté-rieure à Aléria — de M. Louis Ballot, député de Paris (P. C.), sur Hallot, depute de Français, M. Michel Poniatowski répond, ce
23 août:

« L'adaptation des méthodes
d'actions de la police a été développée. La diversification des
jormes d'actions policières est jormes d'actions policières est étrottement dépendante des moyens supplémentaires en per-sonnel et en matériel qui peupent être mis à la disposition des ser-vices. Les insuffisances demeu-rent, tant en ce qui concerne les éffectifs, les dotations en maté-riels de transport et de transmis-sions : il est donc indispensable de poursuivre l'amétioration en cours afin de parpenir à une police plus efficace et plus moderne.

a Notre pays, ajoute le minis-tre, ne peut devenir le champ clos ch des services étrangers, des clans partisans, régieralent leurs comptes au dériment de la sa-reté de l'Etat et de la sécurité des

citoyens. Rien, en effet, ne sau-rati inire oublier le caractère

odieux de l'assassinat de policiers français défendant notre Etai démocratique contre des agressions extérieures. « La mission du gouvernement et des services de police, affirme encore M. Michel Poniatowski, est de garantir les libertés publiques et, en premier lieu, la sécurité des personnes, conditions indispensables de la paix publique et du développement économique. [Les compagnies républicaines de

[Les compagnies républicaines de sécurité, au nombre de soixante, sont réparties sur l'ensemble du territoire. Elles comprennent près de 15 éto hommes, Malgré quelques tâches annexes (maîtres nageurs, sections de moutagne, soctions motocyclistes), elles sont vonées au maîntien de l'ordre ainsi que le précisent les toxtes de 1544, 1947, et 1948, qui les créent et les organisent. Intégrées depuis 1956 à la sorté nationale, les membres des compagnies ne sont pourtant pas compagnies ne sont pourtant pas detés de tous les pouvoirs de police. Les cadres C.R.S. ne peuvent sinsi être qualitiés officiers de police judiciaire et ne pouvent donc opérer d'enquêtes au service de la justice.]

mique et social de la Corse, et celui de M. Liberi

Bou president de la mission interministérielle d

la Corse. Ce dernier, ingénieur agronome, res

ponsable du démenagement des Halles de Paris

du centre de la ville à Rungis, a été nommé au

début de l'année président de la mission inter-

ministérielle pour l'aménagement de la Corse,

Engageant la consultation la plus complète avec

les représentants de tous les milieux et de toutes

les tendances (y compris autonomistes) de l'île. Il réussit à définir une charte d'aménagement

qui. — fait notable. — a été adoptée à l'unanimité

par le conseil régional de la Corse et que le gou-

vernement a avalisée le 11 juillet dernier, M. Li.

bert Bou, actuellement à Paris (il est responsable

du marché de Rungis), répond ci-dessons à nos

questions. Il précise qu'il ne compte pas se rendre

sence de nouvelles directives, ma Bien tard, parce que je ne peux

M. Poniatowski: il n'y aura pas de «médiateur politique»

« Même en restant sur le plan économique

on peut détendre l'atmosphère »

nous déclare M. Libert Bou

mission à moi est d'ordre stric-tement économique.

— Apporter au problème corse une réponse qui ne soi-

que d'ordre économique, même si elle se traduit par des nou-

velles possibilités de dévelop-pement, est-ce suffishnt ? — Ce n'est pas à moi de dé-

terminer ce qui globalement doit être fait en Corse ou pas. Mais

je veux tout de même souligner deux choses.

La première est que la charte

que nous avons élaborée, et qui a été adoptée à la fois par l'una-nimité des élus et par le gouver-

Il n'y a pas, il n'y aura pas d'intermédiaire, ni de médiateur, ni de « M. bons offices ». Le nou-

veau préfet de la Corse a l'entière confiance du

gouvernement », a déclaré le 28 août au soir

M. Ponistowski. Le ministre de l'intérieur répos-

dait ainsi aux suggestions de certains autono-

mistes, notamment de M. Max Simeoni, un des

dirigeants de l'ARC, qui proposait que soit dési-

gné un « médiateur politique ». D'un antre côté,

M. Nicolas Alphonsi, député radical de gauche

de la Corse, avait déclaré jeudi, dans le même

esprit, qu'il « se tenait à la disposition du gouver-

l'estimeraient nécessaire ».

nement et des autonomistes pour le cas où ils

M. Max Simeoni avait proposé deux poms de

médiaisurs « acceptables » : celui de M. Emile

Arrighi de Casanova, président du comité écono-

« M. Max Siméoni, secrétaire

général de l'ARC, maintenant

dissoute, a proposé jeudi, à Bastia, que vous soyez, après les événements qui ont ensan-

glanté la Corse à deux re-prises, chargé d'une « mission

de médiation politique ». Quelles réflexions cette propo-sition vous inspire-t-elle ?

- Elle a de quoi, tout à la fois, me surprendre, et pourtant

aussi confirmer ce que je pen-sais. Elle me surprend dans la mesure où il a toujours été bien

entendu que la mission dont j'avais été chargé en Corse était,

et devait être, strictement éco-nomique. Elle confirme cependant

que les autonomistes, et tout par-

ticulièrement ceux de l'ex-ARC, ont apprécié d'avoir été pris au

sérieux tout au long de l'accom-plissement de cette mission. J'avals d'ailleurs reçu l'autorisa-tion de les consulter, à l'époque. Tel est, je pense, le sens des propos de M. Siméoni : cherchant une issue rolitique à la crise il

» le sun inquist du runt de Pountanté.

Mos comprades on uneparts on product. Finite on products. Filtre de una remplace erroit une benne chim M JEAN-PAUL
président de TUJP 13e
listes) : « Les mommus
de Bastin démondre
point la décison de
PARC considentes
peut procedur mos del
tracente, grier à l'ant
traitant destemnés de contre des apents des forfre, et personné al peur à la condaminant passable : mole ces invent à des appets à rion appetent le receive de la propie ausère pe années traité le profit

CREATION A AJACCIO D'UN COMITÉ ANTI-RÉPRESSION...

à comité enti-répression ». The trees associations et manes politiques, syndicans, dante, a été créé à Ajaccio desde, devent la granté la station de sièger en canera

in the state of th animent). l'Union des lycéens

... ET A MARSEILLE OMITE DE SOLIDARITE

bi comité de solidarité couse : Cause part, été créé à Mar-de II compte, entr autres, six de III compte : installés dans

Comité demande, dans un insuluqué la mise en tiberté la mise en tiberté la mise en tiberté la mise en tiberté la mise et l'ivite « tous les les les les montes et l'ivite « tous les les montes et l'ivite « tous les les montes et l'ivite » montes les montes en montes les montes en montes Par-deic leurs territorices

temple etismatise l'attitude (etismatise l'attitude (etismatise) en termes de concilier et en préoccupations électorales 2.

Questions

Quelles instructions out etc duelle latitude le gouverpife ant brace any teshon-

racino prefet de la Corre, prefet de la Corre, pas conduit ini-même la constant de la Corre, pas delégue ses pouvoirs au la corre de Corre, alors de Corre, comment de Corre de Corre, comment de Corre de Corre, comment de Corre d Comment e,ent entante

des montres cheix. Or, is ment sent contratt da ct s'a raca juit de sér

s Furnice qu'il se la rette tituntion des a chars, netamments le ment de Pomphentit. passé à Alèria, indrés éclaires! On le thiris encoyent les hauts rés fant changer de politique de la Corse, Rolle, no dons le retrait des jos lice, que l'empayent d ette stertion tics. Our fragment a sons minite de mant et de mousie flandle » Ces éndmendres m parrans de motre en

rrent de Ponntamble : tirat de protocition On a dési comm qu a Quanti je seki ellë d'Austriaza, filiaza seki chasi fent. fili brandi moi vengt siku de C.S. n'arione par parti di front, u i davist de altroniements with 2 Erl-er tolk fin 2 Erf-CP 1000 (20)

M. Provincental 7

5 S.C. attachment 7

beroug status non paide,
ricitance at de-la regard
tronge. Maie CH 2300
wors spiritables, wors so
de lendre des trongolie
trongo status. CHOMPS BEEFE

AM ANDRE BORD, KESTEmellat un unciens combat-me noncome genéral de l'il mestro a la veille de cami de mon executif de onno de l'orce e**récutif de** Ul modes de lana **marcial**i state in Jean Saggist. e water out our compagnions

nialiste. Ils ont vite compris, tout au contraire, la vraie nature de cette mission interministérielle et ils ont accepté le dialogue. D'importantes dispositions de la charte leur sont dues. Il faut d'abord et surtout appliquer cette The control of the same of the control of the contr charte, et répondre aux espoirs qu'elle a suscités partout en Corse. La revendication autono TDR. completers sinsi Pre-per and Series per Anti-Poul Series Series deputé (Teletites elucitossus a.

miste vous parait-elle inquiétante pour l'avenir? - D'abord, il faut se garder de

confondre l'autonomisme, si excessifs et navrants qu'aient pu être la parole et les actes de certains de ses supporters, avec la revendication de je ne sais quelle indépendance. D'une certaine façon, je dirai qu'il n'y a pas plus français que les Corses. BEnsuite. il faut se souvenir

le drame d'Aléria ne repose pas, à proprement parler, sur une manifestation d'autonomisme, mais sur une situation économique et le sentiment de révolte on's tort ou à raison elle a fait naître parmi certains Corses.

a Enfin, il me semble établi me l'ex-ARC a été, pour une large part, débordée. Il restera à déterminer pourquoi et comment une organisation que j'al connue acquise au dialogue et à la concertation en est arrivée là.

» Mais je suis convaincu, pour avoir pu déjà le vérifier, que même en restant sur le plan éco-nomique, sur le terrain du développement, on p e u t détendre l'atmosphère. La preuve, c'est que c'est justement au président d'une mission économique que les autonomistes veulent parler aujour-d'hui. C'est d'abord du développement concerté, du progrès dans le dialogue, que les Corses trou-veront enfin les moyens de vivre leur e corsitude a. a

Propos recueillis par BERNARD BRIGOULEIX.

#### nement, après une concertation « à la base » qui était absolument sans précédent, et à laquelle les autonomistes ont pris la part qui leur revient, cette charte d'ordre économique était aussi, » En outre, un certain nombre de choses que les autonomistes réclament figurent dans cette charte : le refus d'un certain tourisme de masse qui dégrade les sites sans assurer le contact entre d'une certaine façon, un acte de foi politique. En raison de la prola population corse et ses visi-teurs ; le rééquilibre de l'agricul-

ture en faveur de l'intérieur, et non plus de la plaine orientale. avec une certaine forme de redistribution des terres ; l'université à Corte ; l'enseignement de la langue corse dans les écoles... Si l'on était d'accord avec eux sur

pas m'empêcher de penser que, si la charte de développement, au lieu de venir tout juste de voir le jour, était déjà en application, le

cours des événements aurait sans

» Mais il n'est pas trop tard, parce que les Corses eux-mêmes, qui peuvent ne pas connaître

encore son contenu, seront éton-nés de l'ampleur et de l'impor-

tance du contrat de développe-ment qui leur est proposé. Ce n'est pas une promesse, ou un catalogue de promesses de plus, c'est une étape décisive dans

l'histoire économique de l'île.

doute pu être bien différent.

cédure nouvelle qui avait été adoptée, du dialogue permanent qu'elle a suscité, elle était beaucoup plus qu'un texte. Plus que taman, la solution du probleme certains points, pourquoi ne pas en prendre acte? De Quand j'ai pris mes fonctions les autonomistes m'ont regardé comme une sorte de délégué colo-

une issue politique à la crise, il se tourne vers quelqu'un avec qui, des mois durant, le dialogue a été corse passe par son application.

Le second point important réel, et, malgré ces tragiques événements, fécond. » Cela dit, il y a d'autres pouest que les élus qui ont vote cette charte ont justement proposé un complément plus politique qui est une forme d'extension de la régio-

sentiment d'être mal compris et

ignorés du reste de la France. Il

faut dire que ce sentiment est parfois fondé. Il s'est développe au sujet de l'île une sorte de foi-

klore déplaisant et injuste, qui tendait à faire prendre un peu à

blen tard, mais non trop tard

M. Glaccobi a affirmé que les res

ponsabilités des gouvernements qui

se sont succédé sont jourdes : ils

ne se sont pas suffisamment inté-

ressés à un certain nombre de désé quilibres : entre la développemen

du littoral et de l'intérieur, entre les

rapatriés délavorisés et les autres,

entre la poussée de la jeunease et

la diminution des emplois. Enfin, M. Filippi a contesté que ce soit le

développement qui menace l'identité

corsa. C'est le sous-développement

dans la mesure où il pousse la

jeunesse à quitter l'île.

amers et blessés.

par le gouvernement

» Cala dit, il y a d'autres pou-voirs beaucoup plus autorisés que les miens pour entreprendre cette médiation politique, si on l'estime nécessaire. Je le répète : en l'ab-

Pourquoi foujours fout faire depuis Paris?

 Mais la loi du 5 juil- semble modérée et raisonnable.
let 1972 portant création et -- Votre mission intermini – Votre mission interminisorganisation des régions, long-temps présentée comme un térielle, puis la charte de dé-veloppement de la Corse, ne cadre évolutif, semble finale-ment ne devoir bénéficier d'aucun aménagement... sont-elles pas venues trop - Depuis longtemps, c'est vrai,

- Etant donné le souhait exprimé par les élus corses, et le particularisme de l'île, il me semble personnellement qu'on ne s'évaderait pas de la République, ni géographiquement ni institu-tionnellement, en déléguant à ses assemblées régionales certains crédits et certains pouvoirs. Cela

la légère tout ce qui concernait la Corse. Ses habitants en étaient » De ce point de vue, je peux dire que cette mission est venue

suppose de s'appuyer sur les élus du suffrage universel. Pourquoi toujours tout faire depuis Paris? La revendication régionale me

## Quatre parlementaires corses hostiles à un référendum

M. Francois Giacobbi, Jean Filippi, du financement des mesures prises énateurs, M. Nicolas Alfonsi, député (radicaux de gauche) ainsi que M. Jean-Paul de Rocca Serra, député (U.D.R.) ont répondu jeudi soir à un certain nombre de questions sur France-Inter.

Tous se sont félicités de la nomination de M. Riolacci, « prélude à un essai d'apaisement » a dit M. Giacobbl. - Le véritable problème n'est pas là, mais le nouveau prélet apportera un doigté, une psychologie, un sens de la situation qui ont manqué lusqu'ici aux responsables de l'ordre - a souligné M Alfonsi.

Les quatre parlementaires se sont montrés hostiles à l'idée d'un référendum sur l'autonomie tel que l'a proposé M. Zuccarelli, député et maire de Bastia, radical de gauche (le Monde du 29 août). «L'auto nomie, a dit M. Glaccobi, est l'anti chambre de l'indépendence et l'indépendance est l'antichambre de la

înterrogé sur les causes des incl dents, M. Filippi a observé qu'ils s'inscrivaient dans un arrière-plan explosif qui a conduit à la violence de l'ARC. M. de Rocca Serra a indiqué que des causes de mécon tentement multiples et anciennes s'accumulaient depuis vingt ans ne pouvaient déboucher que sur la violence au moment même, malheu-

• VOLEM VIURE AL PAIS (mouvement autonomiste occitan qui se réfère au socialisme) : a Après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le réveil national de la Corse marque une nouveile etape du refus de la domination française et capitaliste par les peuples de la Méditerrance. »

plus politique de la région M. Emile Arrighi de Casanova, dont le nom a été prononcé par des autonomistes comme médiateur politique possible, est président du comité économique et social de la Corse e tdirecteur général de la chambre document social de la Corse e Mirecum général de la chambre de com-merce et d'industrie de Paris. Interrogé à France-Inter, le 25 sout, au lendemain des éve-

M. Arrighi de Casanova: une expression

« Les thèses défendues par l'ARC sont suriout, me semble-t-il, perçues par la jeunesse. Pour-quoi ? Parce que cette jeunesse est dans un certain état de désespérance et qu'alors on lui offre l'autonomie comme une solution un peu romantique, et que, cèdant à ce romantisme, elle a tendance à négliger le côté totalement irréaliste de l'autonomie dans le monde dans lequel ทอนร ชเชอกร...

25 août, au lendemain des évé-nements d'Aléria, li avait notam-ment déclaré :

» La Corse est devenue une région de plein exercice avec la

bidépartementalisation. Le pre-mier ministre a promis d'une façon générale — je pense qu'il avait dans l'esprit le cas particu-lier de la Corse — qu'un gros effort de décentralisation serait fait tant en ce qui concerne les crédits dont pourreit dispess crédits dont pourrait disposer l'établissement public régional que les pouvoirs de décision qui seraient affectés à cet établisse-

» Je crois qu'il faut des démarchês pragmatiques. Il faut aller le plus loin possible dans le sens de la décentralisation, de façon à Cê que la région passe progressivement d'une expression purement administrative à une expression plus politique. Cela n'est d'affleurs pas une revendication propre à la Corse, c'est une revendication que je sens dans toutes les régi françaises, mais qui trouve peut être en Corse un degré d'acuité lus grand parce que l'ile donne à tous les problèmes un caractère spécifique plus accusé.

American Contactor of the second seco The second of th

Colored Colore AND THE STATE OF T

ADC. CORSE : Vive la France !

Promete a. De soute de la federación de The control of the co a forme character, remiste et anno l'increase fara-s. De comparate paraces paracent etes peupent es groupes Transport of the groupes in an order or staller sur-ce control from order order force orders from order order force orders from order order force orders from the dorder mening to tous les pays, mening to the la

comme all as august initions. In homones folklore, in henrings decraised statemager propries responsibilità

aut für de le rigies legry responsebilitàs, médiateure suffamilies leur action propre, de à l'apprisement, conti-retour ou distogné s

AL DESCRIPTION REAL PRINCIPLE OF PRINCIPLE O proportunitation deputs jeunes grandless de tiennest ortis policie mandent aux possobre pourante et l'accellent jurnest, cur

BURDETEN (MARIN PELL RUPEDETEN (MARIN PELL RUPEDETEN PELL RUPEDETE qui se demande o encore qu'i resier de communante Prespris

Popleation 7 4-5 on 1958

Poorquoi M. Gilly, preset delina, preset de la Corse,

ter Patroniumus V i aver es inmige illi aver les inmige lai aind toots hitmanium d'oux T L'assent n'artiu informant ? pressured to a construct of the construction o n'ont ripe 3 brans.)

Divergences sur le régionalisme

## l'autorité. Si le choix conseil des ministres du 27 août, Inutiles. En réalité, le gouvernement

explique que si les nominations n'ont

ne pas créer en Corse une vacance MM. Riolacci et Julia avait été fait plus tôt, ces précautions eussent été repoussant la solution d'un média-

M. Libert Bou. — a décidé brus-

quement de trouver un préfet adé

quat, un homme du terroir, et d'accélérer la mise en place du

nouveau département de la Haute-

Corse. Le conseil des ministres du

27 août a d'ailleurs eu à examine

sation : plusieurs ministres s'en

souviennent, qui n'ont pas gardé en

mémoire les échos d'une discussion

sur les nominations préfectorales

On s'étonne, au demeurant, que ca

pouvoir, si désireux de se rapprocher des citoyens, d'aller voir, pa surprise, ce qui se passe sur le terrain — M. Poniatowski l'a prouvé

plusieurs fois, - n'ait pas eu le souci de se manifester physiquemen

Le conseil des ministres a au

moins rouvert, à propos de la Corse,

la dissolution de l'ARC, M. Chirac

s'est montré très jacobin et contre

tout régionalisme. Ceux qui, tel

M. Lecanuet, ont paru acquis à une

régionalisation plus poussée, faisant

la part aux particularismes, ont tou-

tefois reconnu que le problème ne pouvait être traité à chaud. Le gou-

vernement craint qu'un trop grand

souci de conciliation envers les auto-

nomistes corses n'apparaisse comme

un aveu de faiblesse et n'encourage

Les divergences dans l'approche

de la question régionaliste ne se

situent pas seulement entre MM. San-

guinetti et Jean-Jacques Servan-

Schreiber. L'opposition n'y échappe pas non plus. Si le P.S. et le P.C.

(par la voix de M. Marchais) sont

d'accord pour demander l'effacement

ou le départ de M. Poniatowski du

ministère de l'intérieur, leurs ana-

lyses du phénomène autonomiste

diffèrent sensiblement. Pour les

communistes, c'est une revendication

issue principalement des classes

moyennes, liée au sous-développe

ment économique, mais qui ne sau-

rait se substituer à la jutte des

classes. La solution est purement

bien une « démocratisation » assez

poussée des instances responsables

mais celui du P.S. va jusqu'i

envisager un statut spécial nour la

Corse. La sensibilité socialiste, sous

l'influence des adhérents les plus

récents, est plus réceptive au . droit

à la différence », notamment cultu-

relie. Le P.S.U. est allé plus loin

des « minorités nationales ». Quant

aux gauchistes, ils intègrent volon-

tiers les revendications autonomistes

La question régionale, si souvent

étudiée, ressurgit epontanément, mais

dans les pires conditions, aujourd'hui

en Corse, demain ailleurs, comme

tous les problèmes politiques qui ne

sont pas trai" - au fond. Vollà pour-

tant un domaine où peut s'exercer le

ANDRÉ LAURENS.

à leurs « luttes révolutionnaires ».

Le programme du P.C.F. prévoit

économique et non politique

le dossier de la régionalisation Dans le débat auquel a donné lieu

sur olace.

LES MESURES ADMINISTRATIVES

cratique — c'est-à-dire non étatique — passe par un pou-voir régional. (...) > Les régions doivent être

administrées par une assem-blée régionale composée d'élus.

> L'assemblée régionale de-

vra, bientot, pouvoir désigner elle-même son exécutif : un

eue-mente son executif an directoire de quelques mem-bres (six à neuf) avec, à sa tête, un président de région. > Le prêfet de région actuel deviendra alors un commis-

aestendra adors un commis-saire du gouvernement repré-sentant l'Etat dans la région et chargé de diriger, dans la région, les services de l'Etat. A ce titre, il pourra partici-per au contrôle financier de l'Etat est les linguos régio-

l'Etat sur les finances régio-nales. Le préfets perdront tout

ce qui fait d'eux les agents d'un militarisme désuet.

» La τégion disposera, natu

rellement, de ressources pro-pres pour l'exercice de ses compétences au sein d'une nouvelle distribution des res-

ponsabilités locales, que nous

allons esquisser. »

## Le pouvoir régional Selon M. Jean-Jacques Servan-Schreiber

« La bataille de cette génération est celle de l'équipe-ment du pays, de la respon-sabilité des citoyens, de la confiance en l'homme en sa capacité d'autodétermination. Tout est lié. » L'Etat lutte contre. Il

recule en apparence et conti-nue. en réalité, de pousser les ramifications de son entre-prise coloniale à travers toutes les instances, toutes les ré-

tes tustances, toutes les regions du pays.

> Que faire? Que faire
maintenant? (...)

> La région s'impose, parce qu'elle aura les moyens d'être plus puissante, de prendre et umer des responsabilités. des compétences et des ressources financières.

» Les Français doivent pou-

voir se gouverner, se gérer eux-mêmes. Ils constituent la France, désormais civile, qui n'est rien d'autre qu'eux. » La région est la seule garantie du pouvoir local. C'est pourquoi l'Etat s'effraie.

» Les Français, désormais,

« La région cessera d'être un écran administratif sup-

plémentaire pour devenir une nouvelle collectivité territo-

riale démocratique de plein

exercice, avec des responsabi-

lités importantes, notamment

pour l'élaboration et l'exécu-tion des plans régionaux et pour la coordination des

actions entreprises par les départements et les commu-

> Elle disposera d'une

» Le président et le bureau

élus par l'assemblée régionale en seront l'exécutif. Un

commissaire du gouvernement remplacera l'actuel préfet de

région dans ses jonctions de représentant de l'Etat. Un

conseil économique et social consultatif siègera auprès de l'assemblée régionale. (...)

« Le domaine des compé-

tences de la région ne portera atteinte ni à l'unité natio-nale ni à l'autonomie, par

tements et des communes. Il

s'étendra essentiellement à la

planification et à l'aménage-

ment du territoire, les plans régionaux prenant place dans l'élaboration du plan natio-

(Le Pouvoir régional, novembre 1971.) Selon le programme commun de la gauche ploi. Outre ce rôle économique fondamental, les régions auront également une acti-

vité importante dans le do-maines culturel. Elles promettront ainsi l'épanouissement des cultures locales. »

(27 juin 1972.)

Ce chapitre du programme commun est une synthèse des propositions contenues dans le programme du P.C. et celui du P.S. Mais ce dernier

assemblée élue au suffrage universel direct et au scrutin comportait les deux para-graphes suivants : « Des dispositions devront être prévues, afin de préser-ver, au sein de nouvelles unités régionales, les exigences particulières de certaines provinces, notamment du point de vue culturel ou linguistique (exemple de la Corse, exc tionnelle par son insularité les conséquences qui en dé-coulent, qui bénéficiera d'un

statut special). » Il faudra a u s s i tenir compte des besoins propres des zones frontières dans lesquelles s'exerce l'influence des régions les plus proches des pays voisins, comple tenu des évolutions prévisibles dans le mouvement des échanges au sein de la Communauté économique européenne.

nal. Les élus de la région disposeront ainsi des moyens d'orienter et d'encadrer le développement économique et Le P.S.U., dans son «Manifeste » de 1972, est le seul à avoir consacré des développe-ments aux problèmes des social de la région et d'agir de jaçon efficace sur la po-litique des entreprises privées, notamment en matière d'ema minorités nationales ».

## La vente des armes de chasse à canon rayé et de leurs munitions est provisoirement interdite

jeudi un arrêté qui interdit pro-visoirement la vente sur tout le territoire national de certaines armes et munitions appartenant à la cinquième catégorie (le Monde du 29 août). Sont visées les armes à canon rayé, de la 22 LR (long rifle, calibre 5,5 millimètres) aux carabines de chasse de calibres supérieure. Le communiqué publié par le ministère de l'intérieur précise que les fabricants et arprecise que les l'autorités et ar-muriers sont, en outre, invités à déclarer à l'autorité de police ou de gendarmerie de leur rési-dence les stocks qu'ils détiennent. « Si cette mesure restrictive devait être maintenue, conclut M. Poniatowski, elle amènerait à soumettre à autorisation préalable l'acquisition de ces armes, comme c'est le cas pour les re-volvers et pistolets » (armes classées dans la quatrième catégorie).

## l'intérieur que ces mesures ne concernent pas les armes de chasse à canons lisses. Les mesures en Corse

On indique au ministère de

Avant que son remplacement ne soit rendu public, M. Gabriel Gilly, alors préfet de la Corse, a indiqué jeudi, au cours d'une conférence de presse, qu'il avait pris un arrêté interdisant le port et le transport d'armes de ch entre 20 heures et 5 heures du matin à Ajaccio, Bastelica, Bastia, Bonifacio, Borgo, Brando, Calvi, Corte, Furiani, Ghisonaccia, Ile-Rousse, Porto-Vecchio, Propriano, Sartene et Ville-di-

Il a précisé, que cet arrêté ne compromettait en rien l'ouverture de la chasse qui reste fixée pour

M. Gilly a encore indique que des fusils de chasse avaient été découverts au cours de contrôles routiers dans de nombreux véhicules, mais que leurs propriétaires avaient été laissés en liberté par le parquet.

magno en sont les principaux fabri-

dimanche prochain.
M. Gabriel Gilly a, d'autre
part, affirmé que « trois armes,
une carabine Winschester, un une caruome winamesser, un justi à lunette et une carabine 22 long rifle avait été découvertes au domicile de Serge Caciari, sur qui pèsent de louvdes présomptions en ce qui concerne le meurtre d'un C.R.S. à Bastin, le 22 goût Le teune homme. te meurire aun C.R.S. a Bassa, le 28 août. Le jeune homme, a encore dit M. Gilly, a reconnu s'être seroi d'un fusil à lunette à Bastia, mais pour tirer en l'air. Un premier examen, a ajouté M. Gilly a permis d'établir que les trois armes avaient servi ré-

[La 22 long rifle, dénomination américaine pour désigner une cara-bine de calibre 5,5 millimètres à percussion annulaire est une arme très précise jusqu'à 50 mètres, mais dont le projectile très léger est sensible an vent (bien qu'il porte dans sa version longue jusqu'à 1500 mètres). Elle était jusqu'ici vendue librement et à des prix avantageux. Munie facilement d'une lunette, cette arme, utilisée essenticliement dans les concours de tir à la cible et à la chasse des nuisibles à la campagne,

est très maniable et légère. Les Etats-Unis, la France et l'Alle-

DU MONODÉPARTEMENTALISME All « DROIT COMMUN » DES RÉGIONS

L'application à la Corse de la loi du 5 juillet 1972, portant créa-tion et organisation des régions, présente une particularité, et posé aux auteurs du texte comme à ceux des décrets d'application de septembre 1973, un petit problème technique né du caractère monodépartemental (à 'époque) de cette région. La question devait d'ailleurs être reposée, et résolue de la meme façon, lors-que le bénéfice de la régionalisa-tion fut étendu aux quaire dépar-

tements d'outre-mer, érigés eux aussi en régions monodépartemen-En effet, les dispositions générales de la loi prévoyalent que le conseil régional devait com-prendre à la fois tous les parlementaires de la région, des représentants des différents conseils généraux et des principeux conseils municipaux. Pour la région corse, il fut décidé que l'ensemble du conseil général égerait au conseil régional, mais sans que l'assemblée départemen-tale disparaisse. Du coup, cette région (avec celles d'outre-mer) était la seule dont le nombre des conseillers régionaux variait, selon que ses parlementaires étaient, ou

non, conseillers généraux : ils ne pouvaient alors être comptés deux La création de deux départenents en Corse fait rentrer l'île dans le droit régional commun : trois autres régions ne comptent que deux départements (Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Alsace). A moins que le gouvernement, qui avait toujours pré-senté la loi du 5 juillet 1972 comme un cadre évolutif, n'en profite au contraire pour ins-taurer en Corse un système de régionalisation plus poussée, comme le demandent de très nombreux élus, favorables notamment à la désignation des membres du conseil régional au suffrage uni-versel direct. — B. B. En réponse à M. Zuccarelli

de • médiateur politique

Co dernier, ingenier de la visit de la visit de Roman de la Roman de la visit de la Roman de la visit de la visit de Roman de la visit de la visit de la Roman de la visit de la visit de la visit de la Roman de la visit de

de demanagement on sole al maise de la ville de la vil

and in consultation is the control of the same in consultation in the consultation in the consultation of the consultation of

the separate is a part of the separate in the

dan économique

—ಚಿತ್ರಕ್ತ€

- - - -

ANTE E ME

1000000

ender with all

2.50

155-413 STEPHE

Carameva : une expression

de la région

200

تنتقف والماسات

خند وي...

- ::2:5

esphère »

Libert Bou

Acon y compres described by Ameliana y companional de la companiona de la companiona de la companional de la Corre el qui la companiona de la companiona del companiona d LE P.S. DEMANDE

« L'EFFACEMENT »

plus possible de tergiverser pour arrêter les dispositions qui permettroni, avec le concours actif des étus qui ont la confiance de la population et des organisations responsables, la mise en œuvre d'une véritable région.

arme veritable region.

3 Il faut faire de la décentralisation une réalité et pas seulement un thème de démagogie gouvernementale. Il faut assurer l'indispensable fustice sociale, l'épanouissement économiqus de la Corse, et, dans le cadre de l'unité nationale, garantir le « droit à la différence » tel que l'avait formulé François Mitterrand au cours de la campagne pour l'élection présidentielle.

> Le gouvernement ayant fait

la démonstration de son impré-voyance et de son impéritie à la fois sur le fond du problème par

son rejus d'une véritable régiona-lisation et, dans la conjoncture, par l'accumulation des erreurs qui

aboutissent au drame actuel, on peut s'interroger sur sa capacité à

s'orienter vers l'indispensable so-

» Le ministre de l'intérieur ne debrait - il pas, dans un geste d'apaisement, en tirer la conclu-

lution de conciliation.

M. Georges Marchais, secrétaire general du P.C.F., qui était jeudi 28 août l'invité d'Europe I, a déclaré:

« Le P.C.F. ne soutient pas l'ac-tion des minorités agissantes, à plus forte raison si elles utilisent les grmes.

» Mais il jaut examiner sérieusement les causes de la situation en Corse. Elles sont connues depuis longtemps des pouvoirs publics. > C'est une situation écono-

nique et sociale extrêmemen-sérieuse. Il y a les problèmes propres à la Corse et les effets de la crise du système.

» Cette situation appelle des mesures particulières de caracière

LE P.C. CORSE: Vive la France!

Sous le titre « Vive la France », l'Humanité du vendredi 29 soût publie un texte signé de la fédération de la Corse du parti communiste français dans lequel on peut lire : « Le drapeau de l'unité nationale brandi par le pouvoir ne trompera personne.

La Corse n'a de leçon de patriotisme à recevoir des monopoles
capitalistes et de leur pouvoir.

Nous, communistes de Corse, qui nous sommes levés avant le jour pour combattre le fascisme, qu'il vienne d'Italie ou qu'il soit de France, nous disons non au mot d'ordre chaupin, raciste et fasciste : « I francesi fora ». De tels mots d'ordre racistes peuvent éve retournés par les groupes réactionnaires continentaux à l'égard des centaines de milliers de nos compairiotes installés sur de nos compairiotes installes sur le continent. Nous pour qui tous le continent. Nous, pour qui tous prenons le vieux mot d'ordre : « Prolétaires de tous les pays, missez-vous ! » (...) Vive la Corse, vive la France ! »

économique. Il faut notamment des moyens réels. Or, le gouverne-ment s'est contenté de promesses et n'a rien fait de sérieux.

» J'ajoute qu'il se trouve dans cette situation des aspects peu clairs, notamments le comporteclairs, notamments le comporte-ment de Poniatowskt. Ce qui s'est passé à Aléria mériterait d'être éclairci ! On ne réglera rica en envoyant les forces répressives. Il faut changer de politique à l'égard de la Corse. Nous, nous deman-dons le retruit des forces de po-lice, que s'engagent des discus-sions suivies de mesures précises et de moyens financiers.

» Ces événements montrent la justesse de notre revendication d'un pouvoir régional qui ne soit pas formel, mais représentatif et qui dispose de moyens financiers.

> Ce que nous avons choisi, c'est le camp de la défense de la population corse, de ses intérêts économiques et sociaux. C'est le camp de la démocratie et de la liberté. » Je suis inquiet du comporte-

ment de Poniatouski, de son sys-tème de propocation-répression. On a déjà connu ça. » Quand je suis allé à la gare d'Austerlitz, fétais seul avec mon chauffeur. J'ai trouvé en jace de moi vingt cars de C.R.S. Si nous n'avions pas gardé notre sang-froid, il y aurait pu avoir des

ents entre travailleurs et forces de police. » Est-ce cela que cherche M. Pomintonski?

» S'il s'imagine que nous tom-berons dans son piège, celui de la violence et de la répression, il se trompe. Mais s'il s'imagine nous nous intimider, nous empêcher de défendre les travailleurs, il se trompe aussi.

» Mes camarades ont été bien inspirés en juillet, alors que fétais en vacances, d'émettre l'idée de son remplacement. Ce serait une bonne chose. »

a apassement, en trer la concus-sion qui paraît s'imposer en s'ef-façant pour le bien de l'unité na-tionale et la recherche de cette conciliation? de gérer lui-même ses propres affaires — c'est-à-dire, avant tout, le droit à la dignité — et en le maintenant sous la tutelle tatil-lonne d'une administration tenta-

L'ARMEE REVOLUTION NAIRE DE LIBERATION DE LA BRETAGNE (mouvement autono miste clandestin) se déclare « soli daire des militants de l'ARC incarcérés injustement » et annonce a una volona d'attentate en Bretagne pour le dernier tri-mestre de l'année 1975, puisqu'il semble que la force soit prise au sérieux par le gouvernement ». L'A.R.L.B. décline cependant toute responsabilité dans les deux ré-centes explosions de Rennes (le

M. TADDEI (P.S.) : Un stafut spécial. DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

M. Dominique Taddel, membre du secrétariat national du P.S. : Le parti socialiste a publié le 28 août le communiqué suivant :
« Les événements de Corse sont d'une extrême gravité. Le parti socialiste, qui désapprouve les actes de violence, s'incline devant les victimes. Par son refus de tenir compte des intérêts rêcis de la population des départements corses, le pouvoir a créé les conditions d'une véritable escalade de la violence. Alors que la mise en place d'un dispositif de guerre civile semble s'accélérer, le P.S. avertit solennellement qu'il n'est plus possible de tergiverser pour « Depuis longtemps déjà, les Corses renoendiquaient une sé-rieuse prise en considération de leurs problèmes, tant sur le plan du développement économique que sur celui de la reconnaissance de leur identaté culturelle. Après tant teur acentae culturelle. Apres tant de promesses non tenues, le pou-voir a cru résoudre la question en jaisant quelques concessions économiques, d'ailleurs insuffi-santes, tout en niant le droit à la différence de la Corse par la bidéparlementalisation.

» Le drame actuel est le résulat d'une attente exaspérée, où les imprudences armées de l'ARC ont été rendues meurtrières par l'incomprehension et la méconnaissance des hommes et du paus de la part des autorités gouvernementales. Il est terms que comprehensiales II est terms que comprehensiales III est terms que comprehensiales II est terms que comprehensiales III est terms que comprehensiales II est terms que comprehensiales II est terms que comprehen de la part des autorités gouver-nementales. Il est temps que ces dernières reconnaissent le ur s erreurs, révisent totalement leur politique: on ne peut acheter la dignité insulaire avec un plat de lenilles. Cela fait plus de trois aus que les socialistes ont réclamé, à temper un résult pucific la à travers un statut spécial, la possibilité d'une autonomie de gestion de la région Corse, dans le cadre des institutions de la République. Si l'on veut éviter l'escalade de la violence, il serait

• LE MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE: Aucune cause ne peut justifier le recours systématique à la violence et l'instauration du désordre. (...) Partie intégrante du territoire français, la Corse ne doit pas devenir le thédire d'une lutte fratricide. Il faut mettre un terme à l'engranage violence-ré-pression. (...) Au-delà du problème corse, c'est le problème des régions françaises qui se pose et qui doit être résolu dans le cadre de l'unité nationale indissoluble par la mise en place d'institutions démocratiques élues, et par le respect de formations et traditions propres à chaque province. »

• LA LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE (trotskiste) dissolution de l'ARC, demande sa levée et l'arrêt immédiat de toutes poursuites fudiciaires contre les militants autonomistes emprison-nés ». Elle appelle, en outre, ses nes ». Elle appelle, en quirre, ses militants, et sympathisants « à lutter contre la répression de Poniatousie, pour le droit au peuple corse à disposer de luinème ». Pour la LCR. « son droit à l'autodétermination doit d'abord être reconnu, sons conditions aux Persembles du mouve tions, par l'ensemble du mouve-ment ouvrier fraçais, à charge pour ce mouvement et son avantgarde d'apporter la preuve aus gane d'apporter in preuse una travailleurs et aux paysans corses, en buttes à l'oppression et à l'ex-piotiation, qu'il pourront trouser toute leur place et reconver tous leurs droits dans une France

## - Libres opinions -La «question nationale»

par ALAIN LAGUARDA (\*)

IL y a près de deux cents ans, l'abbé Grégoire présentait à la Convention con « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patols et d'universailser l'usage de la langue française », le 16 Prairial, An II. Le texte explicite montre blen la lutte culturelle dont le but est clair : « La langue française est l'outil qui établit la discrimination sociale » (ct. Une politique de la langus, N.R.F.).
Maigré cette volonté d'anéantissement, la notion d'autonomie

régionale, qui n'est donc pas « nouvelle » (le Monde daté 24-25 acût), est toujours revendiquée par un ensemble non négligeable d'indi-vidus (universitaires, économistes), d'élus (députés, sénateurs, maires), d'organismes représentatifs (culturels, chambres de com-merce). Et ce qui est grave, c'est que sur cette vieille idée, des activistes se déterminent avec les suites que l'on connaît. Ca qui est grave, c'est que l'on n'analyse pas avec les moyens eclentifiques dont on dispose (histoire, linguistique, sociologie, économie) la question nationale » an France à travere une démarche critique.

Mals pour cala, il faut retrouver et accepter la réalité. Cette réalité, d'est qu'après l'énorme entreprise centralisatrice et faussement « niveleuse » dont le plus « brillant » représentant fut Napoléon, les cultures bretonnes, basques, occitanes, catalanes, restent vivantes, vécues, créatrices. La réalité, c'et que, ne se préoccupant que de centraliser entre les mains de couches sociales rédultes les moyens de production, l'Etat a laisse s'installer, dans la conscience des ethnies ausnommées, un sentiment de colonisé. Sur ce plan-là, le désert français est un « tiersmonde ». Le nier. c'est nier le déséquilibre insupportable et dangereux entre régions riches (Nord) et régions pauvres (Sud) de la Franca. C'est nier des chiffres dont nous ne prendrons qu'un exemple : en 1962 (il y a treize ens.i) le revenu par ménage d'exploitants agricoles, sur une base indiciaire nationale 100, était de 701,4 dans la région parisienne, de 143,6 dans le Nord, de 226,1 en Picardie, de 150,8 en Champagne, de 66,8 en Bretagne, de 65 en Aquiteine de 64 dans le Midi-Pyrénées, de 59,5 en Auvergne.

La réalité, c'est donc qu'à une faiblesse profonde économique s'ajoute une misère intellectuelle et culturelle. La niveau général de la « province profonde » atteint à peine le certificat d'études. Je connais un preau d'école (Ayguetebia, dans les Pyrénées-Orientales) où il est écrit : «Parlez français, soyez propres.» Est-li possible de croire que l'aliénation économique et culturelle restera sans réconse ?

Devent une situation aussi scandaleuse et explosive. Il est évident que tout un falsceau de réactions violentes et fascia a le champ libra. Il ne suffit pas de prendre de haut et de traiter de « ratés » ceux qui tentent de réliéchir et d'attirer l'attention en évitant la violence (les « mots » et les livres même percutants — tont moins de mai que les balles de fusil mitrallieur). Il faudrait surtout ne pas oublier que ces mêmes gens ont donné leur part de morte et de résistants « pour la France »,

A présent, l'approche économique ne suffit plus pour appréhender la « question nationale » en France en termes d' « autonomie régionale ». Il est trop tard, même pour cela. Cela était possible

A présent, il faut forger et utiliser des concepts celui d'a athnia », et donc acc en France, celui de spécificité culturelle, et donc sauver ces marvellleuses tangues authentiques (le français n'est qu'une des langues romanes), celui d'impérialisme linguistique, et donc à tout le moins deprendre les projets de lois qui ont été déposés à

Il faut soutenir, développer, rassembler, les travaux d'analyse critique dont l'Université est bien capable.

Là est le moyen - la demier - de prendre conscience, puis de se libérer, de l'aliénation économique et cuiturelle qui recouvre des populations dont le « génie » n'est pas à demontrer. Ne pas le faire, c'est pratiquer la politique de l'autruche, qui a pourtant des précédents historiques. Mais, surtout, c'est laisser se constituer des théorisations abusives, démagogiques, superficielles, qui déboucheront — comme toulours — sur des actes irréparables.

(\*) Professeur, membre du Groupe roussillonnais d'études cata-

tants et secrétaire général de l'U.D.R., recevra, à la veille de la réunion du bureau exécutif de l'U.D.R. qui doit se tenir mercredi 3 septembre, M. Jean Baggioni, secrétaire de la fédération U.D.R. de Corse, qui viendra lui exposer

• M. AINDRE BORD, secré-

taire d'Etat aux anciens combat-

eles sentiments des compagnons e ide la population sur la situa-tion actuelle en Corse » et « ap-porter aux instances du mouveporter aux instances du mouve-ment des informations recuellies sur place ces derniers fours. Cette mission, indique un communique de PUDR., complètera ainsi l'acd'information menée par M. Jean-Paul Rocca Serra, dépi de Corse, et les élus locaux ».

#### CREATION A AJACCIO D'UN COMITE ANTI-RÉPRESSION...

Un « comité anti-répression : Un « comité anii-repression », groupant treize associations et organismes politiques; syndicaux, sindiants, a été créé à Ajaccio et a décidé, « devant la gravité permanence.

Ce comité groupe le P.P.C.A. (Parti du peuple corse pour l'autonomie), l'ARC, le P.S.U., la CFDT, Force ouvrière, la Jeune Chambre économique, les Petites et Moyennes Entreprises, le Syndicat de l'hôtellerie, la FDS.EA, le CDJA, la Strada corsa (transporteurs routiers), la Con-sulta de studienti corsi (étudiants du continent), l'Union des lycéens

#### ... ET A MARSEILLE D'UN COMITÉ DE SOLIDARITÉ

Un « comité de solidarité corse » a, d'autre part, été créé à Mar-seille. Il compte, entr autres, six inédecins corses installés dans ns corses installes dans

Ce comité demande, dans un communiqué, la mise en ilberté du docteur Simeoni et de ses compagnons, et invite a tous les Corses de l'extérieur à se modifiser, par-delà leurs tendances politiques ».

● M. JEAN-PAUL FASSEAU, président de l'U.J.P. (Jeunes Gaul-listes) : « Les nouveaux incidents de Bastia démontrent à quel point la décision de dissoudre l'ARC était dangereuse, car elle peut provoquer une agitation per-manente, grâce à l'action de ses miliants condamnés à la clantinité. Des crimes ont été commis contre des agents des forces de l'ordre, et personne ne peut s'op-poser à la condamnation des resposer à la condamnation des tes-ponsables; mais ceux qui se livrent à des appels à la répres-sion sauvage feraient bien de se taire. Après avoir pendant des années traité le problème corse comme s'il ne s'agissait que de folklore, les hommes politiques devraient s'interroger sur leurs propres responsabilités. »

e M. JOSE ROSSI, conseiller général de la Corse (C.D.P.), demande dans une déclaration publiée jeudi 28 août à Ajaccio e la réunion d'urgence du conseil e la reunion la la genera de consent régional ». Il affirme notam-ment : « Dans des circonstances cussi dramatiques, il appartient aux êtis de la région d'assumer aux eins as la region a lassanter leurs responsabilités, d'être des médiateurs authentiques, et, par leur action propre, de contribuer à l'apaisement, condition d'un retour au dialogue ».

M DOMINIQUE BUSSE-REAU, président du mouvement des jeunes républicains indépen-dants Génération sociale et libé-rale : « La montée de la violence ne peut en vien récondre les rale: « La montée de la violence ne peut, en rien, résoudre les problèmes spécifiqués de ce département français, auxquels le gouvernement s'est déjà attaqué vigoureusement depuis un an. Les jeunes giscardiens de G.S.L. soutiennent cette politique et demandent aux pouvoirs publics la poursuite et l'accélération des réjormes, car ceux qui ont pris l'intitative de faire couler le sang ne jont que retarder les solutions à metire en œuvre en Corse. » mettre en œuvre en Corse. »

LE PARTI FEDERALISTE EUROPEEN (section française de l'Internationale fédéraliste, qui milite en faveur d'une « Europe des régions ») « constate que le gouvernement commet, pour la Corse, les mêmes erreurs dramatimes que celles commises nationes que celles commises napolitiques ».

Le compité a stigmatise l'attitude de certains élus qui, en termes ambigus, ont essayé de concilier embigus, ont essayé de concilier et leur allégeance au pouvoir et leurs préoccupations électorales ».

## **Questions**

— Quelles instructions ont été dannées par M. Poniatowski ? - Quelle lazitude la gouvernament a-t-Il laisse aux responsables sur place?

-- Pourquoi M. Gilly, préfet de région, préfet de la Corse, n'a-t-il pas conduit lui-même les opérations d'aléris ? Pourquoi

l'opération ? A-t-on essayé d'évi-ter l'affrontement ? Pourquoi ter l'affrontement ? Pourquoi avoir coupé la ligne téléphonique avec les insurgés, interdisant ainsi toute intervention auprès d'eux ? L'assant n'a?t?ii pas été

prématuré ? - Comment s'explique le rede région, préfet de la Corse,
n'a-t-il pas conduit lui-même les
opérations d'aléria ? Pourquoi
a-t-il délégué ses pouvoirs an
sous-préfet de Bastia, alors
qu'aléria est dans l'arrondissement de Corte?

— Comment s'explique le retard de la riposte des forces de
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont commencé à tirur à 2 h. 05;
la fusiliade s'est aggravée à
la fusiliade s'est aggravée à
la fusiliade s'est aggravée à
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont commencé à tirur à 2 h. 05;
la fusiliade s'est aggravée à
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont comment s'explique le retard de la riposte des forces de
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont comment à l'arrondissement de Corte?

— Comment s'explique le retard de la riposte des forces de
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont commencé à tirur à 2 h. 05;
la fusiliade s'est aggravée à
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont commencé à tirur à 2 h. 05;
la fusiliade s'est aggravée à
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont commencé à tirur à 2 h. 05;
la fusiliade s'est aggravée à
l'ordre à Bastia? (Les émeutiers
ont commencé à tirur à 2 h. 05;
l'arrondissement de Corte?

3 heures.)

## à toutes les extrémités. »

Monde du 27 août), qui ont d'ailleurs été revendiquées par le FI.B.-A.R.B. (Front de libération de la Bretagne - Armée républi-caine bretonne).

## LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE

LE FIGARO : rétablir l'autorité.

e Pour sauver la liberté, le temps est venu de demander — d'exiger — le rétablissement de l'autorité. Il est bien vrai que l'ordre peut masquer des infus-tices et parfois servir à cacher roppression. Mais le moment est mal choisi pour gaspiller le temps en débats sur des problèmes d'éthique. Quand le désordre passe les limites tolérables, quand la violence se manifeste partout, des choix sont à faire. Que l'ou commence par rétablir l'ordre. Ensuite, sculement, on se pen-chera sur les motivations des opposants et l'on s'occupera de porter remède aux maux — sou-vent réels — qu'ils dénoncent.

s Il est grand temps de rap-peler des notions élémentaires: le rôle des gouvernants est de gouverner, celui des chefs de commander. Si certains sont trop génés par des scrupules de cons-cience ou s'ils ont peur de se sait les mains, rien ne les empêche de es retires à la compagne nour culse retirer à la campagne pour cul-tiper leurs rosiers. On ne gou-perne pas innocemment.»

(MAX CLÓS.)

LE PARISIEN LIBERE : la vrais fraternité virile.

a La colère se mêle à la tris-tesse devant les sanglants évé-nements qui, demus trois jours, ont ensanglante la Corse. La co-lère, en jace d'une situation créée delibérément et avec machines delibérément et avec muchate-lisme par ceux qui veulent, fût-ce ou prix du sang, détruire noire pays, comme ils essayent d'abatire le Portugal, l'Italie, l'Angletare, l'Irlande, l'Allemogne. L'argu-ment de l'« autonomie » ne trompe comment de commencer par l'imment de l' a autonomie » ne trompe personne, à commencer par l'im-mense majorité des Corses, a ces meilleurs Français » qui ont tou-jours répondu à l'appel de la nation et dont tant ont accepté pour elle le suprème sacrifice (\_). En face d'une telle tentative de déchirement de notre unité et de notre intégrité nationale, con-fronté brutalement avec la mort

de ceux qui sont les garants et les déjenseurs de nos libertes, chaque Français, au-delà des options ou des passions politiques, doit retrouver avec fermeté le seus de la vraie fraternité virile pour laquelle il ne doit pas exister d'« Ne ».

L'AURORE: parer à l'immédiat. « Parer à l'immédiat est devenu une obligation majeure. La no-mination d'un préjet originaire de Corse à la tête de la région corse contribuera certaines établir entre la « singularité » évidente de l'Ue et le pouvoir

central une liaison et une com-préhension tout autres que celles dont nous venons de voir les affligeantes manifestations. ajjugeanes manijesucions.

» Mais, au point où en sont
arrides les choses, la consécration apportés à ce changement de
cap ne peut réellement venir que
de celui qui est, à la tête de l'Etat,
le gorant de l'unité de la nation. » (DOMINIQUE PADO.)

L'HUMANITE: l'ordre botté de Poniatowski;

a Trois morts en quelques jours, une quinsaine de blessés: l'affection de Giscard d'Estaing pour la Corse est pétrie de sang (...) La responsabilité du pouvoir est immense dans les tragédies qui viennent de se dé-rouler; Elle est immense au plan politique. Ni l'éphautourée d'Alépolitique. Ni l'échauffourée d'Alé-ria ni les émeutes de Bastia ne-se serulent produites si la question corse n'avait été traité avec dé-sinvolture. (...) Dans cette ville de SHIPOLUTE. ( ) Dans cette vite us Bastia il est visible que le pou-voir veut acculer les forces démo-cratiques à choistr entre Pordre botté de Pontatureki et les vio-lences troubles de PARC. »

(LAURENT SALINL)

LIBERATION : l'autonomie ef-« L'autonomie effraie, l'autonomie dérange. Il ne s'est pas trouvé une organisation de gauche pour reconnaître le « jait corse ». La reconnaissance du « droit à la DIE WELT (Bonn, groupe Sprindifférence » par le programme commun, est une joue formule, mais, à l'épreuve des faits, elle est surtout très creuse. »

EUROPE I : deux diagnostics.

a Pas question de bons offices, Cinitiatives politiques à grand speciacle ou de conclitation. C'est plus que jamais la jermeté et le retour à l'ordre qui priment. Mais avec tout de même une réserve : le nouveau préfet et son adjoint sont des Corses, familiers de l'île et choisis pour cela. Et Jean Rioet choists pour cela. Et Jean Rio-lacci, le nouveau préjet de région, qui a l'habitude des mássions dif-ficiles, puisqu'il vient de la Seine-Saint-Denis, qui est le seul dépar-tement français où le conseil général est en majorité commu-niste, ce qui, pour un préjet, n'est pas le rêve, Jean Riolacci, donc, est parti muni de pleins pouvoirs. C'est lui et lui seul qui est habilité à prendre des contacts politiques et à engager les discussions.

n Il y a donc manifestement deux diagnostics en présence : ceux qui pensent qu'il est largement temps de ranger les fusils et de tendre la main, et puis, en jace, les responsables gouvernementaux, qui estiment qu'il faut d'abord contrôler la situation pour renouer les fils. > (ALAIN DUHAMBL)

RADIO-FRANCE : une miopie

« L'imposture est de laisser crotre que l'autonomie pour un territoire, une province ou une région, puisse être autre chose qu'une rapide étape sur le chemin de l'indépendance. Si certains Cortes souhaitent que l'île devienne indépendante qu'ils le disént. Mais alors ils verront quel accueil leur jeru la mojorité de leurs compatriotes. Ils verront que si certains peuvent se laisser troubler par le terme ambigu d'autonomie, les Corses savent que d'autonomie, les Corses savent que l'indépendance est une utopie

(CLAUDE VINCENT.)

ger) : le centralisme se pais. c Le fait que la France s'en tienne obstinément à un schéma centralisateur pour lequel elle dott toujours payer — comme ces jours-ci en Corse — le tribut du sang, est incompréhensible. Les seuls Blats de l'Europe occidenseuis Etats de l'Europe occidentale dans lesquels se sont développés des mouvements autonomistes sont équiement les plus
centralisés : l'Espagne et la
France. Même l'Italie a trouvé
une solution au problème du
Tyrol du Sud. Mais Paris ignore
avec superbe depuis 1945 les
appels à la singularité, qui
convergent avec de plus en plus
de force de la périphérie vers le
centre (...), ni la restauration, ni
le second Empire, ni les cinq
Républiques successives n'ont osé
s'attaquer au concept centralisa-

LE TIMES (Londres) : comme en Irlande...

s'attaquer au concept centralisa-

teur qui — tronie du sort — a précisément été imposé par le Corse Napoléon I°°. >

e Il s'agit d'événements d'une gravité qui dépasse de loin celle à laquelle un Riat démocratique a inquese un mai democratique peut s'atten dre normalement quand A à t'épon dre à des demandes d'autonomie locale. Ces événements sont plutôt comparables à ceux d'Irlande, où des nationalismes rivaux s'affrontent, ou du Pays basque espagnol,

n Il semble évident que le gou-vernement français, dont la réac-tion maladroite et par trop dra-matique à l'occupation d'une cave de vins par l'ARC, la semaine der-nière, a provoqué la première perte de vie, ne sera pas enclin à faire des concessions politiques sous la poussée de la violence. Mais si le gouvernement compte uniquement sur des opérations de palice pour résoudre la crise, le soutien à l'ARC ne pourra que croître, en tout cas parmi les plus jeunes et les plus mécontenis. Et la transition à un programme résolument nationaliste po u 17 a difficilement être retardée. Ce dilemme n'est que trop familier » n-∏ semble évident que le gou-

## ÉDUCATION

## Quarante élèves par classe dans les écoles maternelles?

ministère, vient, dans une circulaire adressée aux inspecteurs d'académie, de leur demander de « prendre toutes dispositions pour qu'à partir de la prochaine fants dont seront effectivement chargés les instituteurs d'école matemelle et des classes enfantines ne dépasse pas quarante élèves présents ». Le communiqué précise que neul cents postes nouveaux sont disponibles pour « faire face aux besoins ajnsi crėės ».

La publicité donnée à cette circulaire par le ministère de est doublement démagogique. D'une part, en effet, les effectils maximum des classes maternelles et enfantines

inscrits pour les grandes sections (cinq-six ans) et pour les autres. Or, les effectits des élèves présents atteignent rarement ces chiffres. Fixer à quarante élèves présents le nombre maximum des élèves n'est en rien une amélio-ration de la situation présente. D'autre part, l'accroissement

des effectifs, dus notamment à la pression continue des familles pour que les enfants soient accueillis de plus en plus tôt à l'école matemelle, ainsi qu'aux transferts de population, a nécessité l'octroi au - collectif - de rentrée de neut cents postes supplémentaires (le Monde du 28 luin), qui seront principalement destinés aux écoles des zones nouvellement urbanisées. It n'y a donc pas à attendre de ces créations d'emplois une amélioration des conditions exis-

● Un traître à l'ETA? — L'un des ressortissants espagnols qui avaient été interceptés dans la nuit du 25 au 26 août par la douane française (le Monde du

28 août), à Saint-Jean-de-Luz serait un « traître » de l'organi-

sation séparatiste basque ETA apprend-on dans les milleux

autonomistes. Possesseur d'un passeport au nom de Ballesteros

lors deson arrestation et consi-

commando espagnol antibasque

déré alors comme membre d'un

il se nommerait en réalité Arrondo

et est connu comme sympathisant

de l'ETA. C'est à ce titre qu'il a participé à plusieurs actions de

commando en Espagne, dont il fut le seul plus d'une fois à échap-

per, comme le 20 mai 1974, lors d'un débarquement sur une plage proche de Fuenterrabie. Les ser-

rices de police n'ont pas dément

● Mª Jacques Germain reste détenu. — La demande de mise en liberté de Mª Jacques Ger-

em liberté de Mª Jacques Ger-main, huissier paristen écroué le 25 août, a été rejetée par M. Mi-chat, juge d'instruction. Mª Ger-main doit être interrogé le mardi 2 septembre par M. Michaud, le magistrat chargé de l'affaire, revenu de vacances à cette date.

Me Germain sera notamment in-vité à s'expliquer sur des faits d'abus de confiance par officier ministériel, de faux en écritures et d'infraction au statut des offi-

ciers ministériels (pour s'être livré à des actes professionnels bien

qu'étant suspendu de ses fonc-tions).

● Le père des deux fillettes abandonnées d'Aiglemont a été remis en liberté. — M. Robert Douce, qui avait été incarcéré à Châlons-sur-Marne, au début du mois d'août (le Monde des 10-11 et 12 août), sous l'inculpation de

« privation volontaire d'altments et de soins à l'égard de mineurs de

et de sonts à teyant de mineass de moins de quinze ans », parce qu'il avait abandonné ses filles âgées de six et douze ans au domicile pour partir en vacances avec sa femme, a été remis en liberté mercredi 27 août. Son épouse reste toujours détenue.

MÉDECINE

Neuf enfants d'une colonie

e Neuf enjants u une cononce de vacances de Cubrial (Doubs) ont été hospitalisés jeudi 28 août à Besançon pour y subir un traitement autirabique. Ils avaient été en contact avec un renardeau de la contact avec un renardeau

atteint de la rage qu'ils avaient

recueilli avant qu'un garde fores-tier ne remarque son comporte-ment anormal.

[Depuis la réapparition de la rage

en 1968, cette maladie ne cesse de s'étendre en France à partir du

Nord-Est et atteint maintenant des

départements proches de la région parisieune. L'exemple de ces neuf enfants vient à temps pour rappeler

les consells élémentaires de prudenc

impliquant notamment (a le Monde :

du 30 juillet) d'éviter tout contact

avec un animal sauvage on un ani-mal qu'on ne connaît pas.]

#### CORRESPONDANCE

#### LE G.F.E.N. ET LES SURDOUÉS

M. Robert Gloton, président du Groupe français d'éducation nouvelle (GFEN), nous demande de publier la mise au point suivante, à la suite de la lettre de M. Jacqui les connectes personnelles de chacun, on ne parie plus de « paresseux » ni de « non-doués ». Position marxiste, qui rend le ques Rolland de Renéville, dans le Monde daté 3-4 août, à propos

des enjants « surdoués ». Fondé en 1921, le G.F.E.N. s'attache à faire fructifier l'héritage spirituel de ses présidents illustres, Paul Langevin et Henri Wallon: recherche pour une école démocratique, constitution d'une pédagogle scientifique.

Dans cet esprit, s'il a consacré plus d'efforts au problème des échecs scolaires qu'à la situation des surdoués, c'est que ceux qui échouent attendent davantage d'une pédagogie nouvelle, et qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. JUSTICE

Dans ces controverses, le G.F.E.N entend s'en tenir à une attitude strictement scientifique : attitude strictement scientifique; il ne nie pas l'existence de dons personnels, il dénonce l'usage qui en est fait pour expliquer les résultats scolaires dans une école élitiste, sélective, ségrégationniste : il ne réduit pas ces résul-tats à l'origine sociale des enfants. il montre l'importance capitale pour la réussite ou l'échec scolai-res du milieu socio-culturel et du niveau de l'éducation familiale : il apporte la preuve expérimentale que, dans des écoles conçues pour

● Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES, affilié à la Fédération de l'éducation nationale) proteste contre la décision du gouverne-ment de verser aux écoles privées scolaire », en application de la sioi Barangé » de 1951 (le Monde du 29 août). Le SNES, qui craint « une grave pénurie de postes » dans l'enseignement public, « dénonce ces mesures scandaleuses en faveut d'un enseignement prive dont les statistiques officielles les plus récentes confirment qu'il catégories sociales les plus favo-

## APPRENEZ L'ANGLAIS REGENCY: MEGATE • RENT • ENGLAND

- Ouvert toute l'année.
- Pas de limite d'age.
- Classes de 9 élèves en moyenne
   7 heures d'étude par jour. Ecole reconnue par le Ministère de l'Education de Grande-Bretagne.
- Examens de Cambridge et de la Chambre de Commerce de Londres.
- Sauna, piscine couverte, disco-theque, etc.

REGENCY, BAMSGATE, KENT G.B. Tél.: THANET 512-12 ou Mme BOUILLON, 4, r. de la Persévérance, 95-EAUBONNE Tél. : 959-26-33, en soirée.

#### Rentrée scolaire 75-76 Préparation aux diplômes d'Etat B. T. Š.

Technicien Supér, en 2 années Régime étudiant stion des Entreprises :

BAC H INFORMATIQUE

Admission en classes de 2°, 1°°,

B. E. P. Stenodactylo correspondancier Comptabilité

**PROBATOIRE** et aptitude de comptabilité 54, r. Saint-Lazare (8+)

TEL: 874-58-60

6, 1. d'Aussterdans (94) FAX

## ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

## Paris

1200 F pour les vieillards de la capitale

## Les élus communistes protestent contre le refus du gouvernement

La décision prise par le Conseil de Paris, en juin, d'accorder 1 200 F par mois (soit l'équivalent du SMIC) à toutes les personnes es de plus de soixante-cino ans a été remise en cause par le gou-

## P. T. T.

#### LE BUDGET 1975: PRIORITÉ AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le budget des P.T.T., avec 48 019 millions de francs, sera cette année en augmentation de 28,7 % par rapport au budget précédent. C'est au titre des investissements pour les télé-communications et à celui des emplois que se marquent les plus fortes augmentations et que se mesure l'effort du gouverne-

ment.
En effet, le programme d'équipement pour les télécommunications s'élèvera cette année à
13 405 millions, soit une augmentation de 44 % par rapport au
budget précédent. Le gouvernement avait déjà débloqué 4.2 milliards de francs pour le téléphone,
au printemps 1975.

on he parte plus us \* paressent >
ni de « non-doués ».
Position marxiste, qui rend le
G.F.E.N. preche du P.C.? Le
G.F.E.N. prend ses références dans
les vérités scientifiques, avec ou au printemps 1975.
D'autre part, les P.T.T., qui emploient actuellement 400 000 personnes, en recruteront 14 125 en 1976. Le conseil des ministres avait autorisé le secrétariat d'Etat à procéder par anticipation au recrutement de 5 000 personnes. sans étiquette, chez Jean Ros-tand, par exemple, déclarant : « Le milieu intervient puissom-ment dans la réalisation humaine. Combien d'individus bien conqus Enfin, le budget social augmen-tera en 1976 de 67 %. Ces 440 milont eu l'injortune de mai naître i s Le G.F.E.N. travaille pour une école où ceux qui ont eu l'infor-tune de mai naître pourront prou-ver qu'ils ont été bien conçus. Une école où les surdoués, comme lions de francs, consacrés à des prêts, des aides au logement, au colonies de vacances, etc., per-mettront d'améliorer l'environnement social des agents.

## TRANSPORTS

- M. PELISSIER A LA S.N.C.F. M. PELISSIER A LA S.N.C.F.
  M. Jacques Pélissier, préfet
  hors classe, qui occupait les
  fonctions de directeur du cabinet de M. Jacques Chirac, premier ministre, est nommé président du conseil d'admi-nistration de la S.N.C.F., à partir du 1º septembre pro-chain (Journal officiel du 29 août). M. Pélissier remplace M. André Ségalat, qui a atteint la limite d'âge (le Monde du
- LE « FRANCE » A MONT-REAL? La ville de Montréal (Canada) déciders à la mi-septembre si elle achète ou non le paquebot France pour le transformer en hôtel ou en casino afin d'équilibrer le budget des Jeux olympiques de 1978, a indiqué jeudi 28 août le porte-parole du premier mi-nistre québécois. Des négociations sont en cours avec plu-sieurs acheteurs éventuels, dont la ville de Montréal et la pro-vince de Québec, confirme à Paris la Compagnie générale

vernement. Le ministre de l'intérieur estimait, dans une lettre du 3 juillet, que le projet n'était pas suffisamment étudie (le Monde daté 6-7 juillet). « Vous ne voulez pas que soit reconnu aux person-nes âgées le droit à un minimum décent de ressources garanti », écrivent les élus communistes de la capitale au premier ministre. La lettre est signée de MM. Henri Fiszbin, député, Serge Boucheny. senateur, et de M me Andrée Lefrère, conseiller de Paris. « En effet, la décision du Conseil de Paris, qui revient à faire prendre en charge par la Ville des respon-sabilités incombant normalement sainties motomont normalement à l'Etat, ne manquera pas, si elle est maintenue, de faire grandir l'exigence, dans tout le pays, d'un minimum national garanti décent. La plupart de communes ne disposent pas des ressources de la Ville de Paris ; vous craignez que l'Etai ne soit alors contraint de prendre ses responsabilités. C'est ce que vous voulez éviter à tout

Les conseillers de Paris sont convoqués en session extraordi-naire le 15 septembre, afin d'étu-dier à nouveau ce dossier. En fait, la même somme pourrait être dis-tribuée aux personnes âgées, sous

tribuée aux personnes agées, sous diverses formes (allocation logement ou chauffage), sans référence au SMIC.

« Si la forme doit changer, le fond demeure, c'est -à -dire que les crédits votés le 23 juin (1190000 F) demeureront affection de la chaptarie. tés à l'améliaration de la situation des personnes àgées parisiennes ». écrivait, le 16 juillet, M. François Collet (Paris-majorité) aux béné-ficiaires de l'allocation de la Ville.

## LA TOUR DE LA CITÉ DE L'AIR N'AURA QUE 77 MÈTRES

La tour de cent vingt-quatre mètres de haut, prévue par le ministère de la défense dans la cité de l'Air, boulevard Victor, à Paris-15, n'aura que soixante-dix-sept mètres de haut. Ainsi en a décidé M. Robert Galley, mi-nistre de l'équipement, qui s'est saisi du dossier instruit par les services de l'urbanisme de la préfecture de Paris et qui avait reçu les avis favorables nécessaires (*le Monde* du 10 janvier). Demandé en 1974, le permis ne

tion du plan d'occupation des sols de la capitale et devra donc res-pecter ce document. Situé dans un des « nouveaux sites », où la hauteur des immeubles n'est pas limitée a priori, la tour ne devra p a s dépasser solvante-dix-sept mètres afin de préserver la vue metres ann de preserver la vue sur Paris depuis la redoute des Hantes-Bruyères à Villejuif (Val-de-Marne), l'un des « faisceaux » définis dans le POS. La décision du ministère de l'équipement permettra aussi de réduire le pro-gramme de vingt-huit mille mètres carrés de bureaux, accepté en 1971 par le comité de décentralisation.

## SPORTS

## CYCLISME

## AUX CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE Talbourdet ou Hézard ...ou une équipe de France incomplète

M. Richard Marillier, directeur national du cyclisme, devait désigner le dixième coureur professionnel français pour le championnat du monde, mercredi 27 août, à l'issue de la Route nivernaise, et pourtant, à deux jours seulement de l'épreuve, tous les problèmes rejetifs à la formation problèmes relatifs à la formation de l'équipe de France ne sont pas

réglés. En effet, au soir de la Route nivernaise, remportée par Bernard Bourreau, le choix du sélectionneur's'est porté sur Georges Tal-bourdet, mais celui-cl, considérant sa condition physique insuffisante s'est rangé à l'avis de son direc-teur sportif, Louis Caput, qui lui conseillait de renoncer au champlonnat du monde, présumé très difficile en raison de son parcours

Talbourdet pourrait céder s Talbourdet pourrait ceder sa place à Yves Hézard, qui souffre d'une tendinite et qui devra confirmer sa participation au plus tard samedi matin. Dans le cas contraire, l'équipe de France ne réunira que neuf coureurs dimanche 31 août à Yvoir dans une course où elle affrontera les melleurs mutiers internationaux. leurs routiers internationaux.
« Ce serait regrettable, a dit

M. Marillier, mais je n'ai pas de solution de recours. Ce serait d'autant plus regret table que Christian Seznec, qui a confirmé ses bonnes dispositions en se classant deuxième de la Route nivernaise, restera sur la touche et ne pourra bénéficier d'aucune mesure de repêchage.

Cette situation paradoxale est, en fait, la conséquence d'un règle-ment qui oblige les fédérations à communiquer à l'Union cycliste internationale (U.C.L.) la liste des engages — douze noms — deux semaines avant la date du championnat du monde et qui n'autorise pas de remplacement hors des douze candidats désignés avant les épreuves de sélection. Un règlement qu'il faut changer.

Le champion de France Jacques Stablinski a confirmé, avec l'ac-cord du commandant Marillier, directeur national du cyclisme, sa participation au championnat du monde des amateurs qui se dé-roulera samedi 30 août à Mettet

TENNIS. -- Au cours de la première journée du tournoi de Forest-Hills, disputé cette an-née sur terre battue, l'Améri-cain Stan Smith, vainqueur de l'épreuve en 1971, a été éliminé par le Néo-Zélandais Onny Parun (4-6, 2-6). Deux Français se sont qualifiés pour le tour suivant : François Jauffret auz dépens de l'Américain Ricardo Fagel (6-4, 6-2, et Georges Go-ven, battant le Suédois Birger Andersson (6-2, 6-3). Patrick Proisy a été éliminé par le Rho-désien Andrew Pattisson (4-6, 3-6).

— Mme François Courbe, M. et Mme Gilbert Royer de Véricourt, Le colonel Henri Welschinger, M. et Mme Claude - Emman

M. et Mme Claude - Emmanuel
Courbe,
M. et Mme André Blanquart,
sont heureux de faire part du mariage de Isurs pettis-enfants et
et enfants
Domitille et Dominique,
qui sera celébré le samedi 6 septembre, à 15 heures, en l'eglise de
Vattetot (Seine-Martime).
13 ter. rue des Sources,
92190 Meudon.
44, rue de Fleurus,
75006 Paris.

M. Louis C.D. Joos et Mme née

La bénédiction nuptiale leur sera donnée en l'église de Saint-Paul-de-Vence, le 6 septembre, à 15 h. 30. ← La Bergerie », Saint-Paul, 10, rue du Fief de Chapitre, Genève (Suisse). 3. av. des Phalènes,

 M. et Mme G. Plessis,
M. et Mme B. Lanot,
sont heureux de faire part du mariage de leurs enfants
Annie et Jean-François,
le samedi 30 sout, à Objat (Corrèze) 24. av. Clemenceau. 19130 Objat. B.P. 2278 Beyrouth (Liban).

## Louis MAILLOT

ancien député, survenu le jeudi 28 août à Bonne

tage (Doubs).

[Né le 21 août 1899 au Barboux (Doubs), commune dont îl étalt maire, Louis Malliot, agriculteur, avait été étu conseiller général du canton de Russey (Doubs) en 1955, il avait siègé à l'assemblée départementale jusqu'en 1967, data à laquelle il n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat. Elu sénateur indépendant en octobre 1957 à la faveur d'une étection artielle proposquée par le décès de Lucien

Jacques CRESPELLE. Megève, dans l'intimité.

- Les familles Kon
t la très grande douleur de faire
t du dèces accidentel de
81. Henri KON,
externe des höpitaux de Paris,
elle perettimale et frère

--- Mme Jean de Lacombe, Fableane, Sophie, Caroline, Jean Sifrein de Lacombe, M. et Mme Jean-Claude Renaud, Christine, Frédéric, Jérôme Renaud, M. et Mme Marcel Barthalemy, M. et Mme Michel Bouvier et leurs enfants.

— La direction et le personnel de Perine-Guyot et Cie, C. Supligeau. de Perine-Guyot Services.

de Rotocarbone, de la Société d'exploitation typo

## CARNET

Marieges

Cécile Ronze, ont is joie de faire part du mariage de leur fille Dominique-Aude avec le comte François Fablani,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous apprenons le décès de Louis MAILLOT,

en octobre 1957 à la faveur d'une élection partielle provoquée par le décès de Lucien Tharradin, sénateur républicain social, Louis Maillot s'était présenté, aux élections législatives de novembre 1958. Elu député U.D.R. de la troisième circonscription du Doubs (Pontariler), puis réélu en 1962, il s'était présenté comme suppléant de M. Edgar Faure. Ce demier ayant retrouvé ses fonctions de ministre de l'agriculture en avril 1967, Louis Maillot siègera à l'Assemblée nationale jusqu'en 1968.]

- Algin et Isabele Crespelle et — Alain et labels Crespelle et leurs enfants. Jean-Paul et Lilliane Crespelle et leurs enfants. Georges et Karin Vindry. Emile et Marcelle Souweine, ont la peine de faire part du décès

survenu brutalement dans sa soixante-quinzième sunée, le 27 août L'inhumation a lieu le 29 août à

ieur flis, neveu, oncie et frère, survenu à l'âge de vingt-sept ans. Les obséques auront lieu le ven-dredt 29 août 1973. On se réunira à la porte principale du cimetière de Bagnetz-Parisien à

Mile Patricia Barthelemy, ont is doubeur de faire part de perte cruelle qu'ils viennent d'épi

parts cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
M. Jean de LACOMBE,
président-directeur général
de Parine-Guyot et Cie, C. Supligeau,
président des imprimeurs
de formulaires en continu
au sein de la Fédération française
de l'imprimerie
et des industries graphiques,
président de la «Continuous
Sistionery Printers Section» au sein
de l'international Master Printers
Association,
leur épous, père, frère, oncle, gendre
et beau-frère, décèdé le 27 août 1975
à l'âge de quarante-neur ans.
On se réunira en l'église SaintPierre de Challiot. 35, avenue Marceau, Paris-16°, le lundi 1° septembre 1975 à 16 heures.

Le président et les membres du comité directeur de la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques.
ont la douieur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent de M. Jean de LACOMER, membre du comité directeur de la Fédération, président-directeur général de Perine-Guyot et Cie. C. Supligeau, président des imprimeurs de formulaires en continu au sein de la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques, président de la « Continuous Stationery Printers Section » au sein de l'International Master Printers Association, décédé le 27 soût 1975, à l'âge de quarante-neur ans.
On se réunira en l'église Saint-Pierre de Chaillot, 35, avenus Marcau, 1975 à 16 heures.

de la Societe q expenses de paphique, de la société Vassel, des papereries de Pont-de-Lignon, ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de M. Jean de LACOMBE, président-directeur général de Perine-Guyot et Cle, C. Supligeau,

président des imprimente formulaires de formulaires en cor au sein de la Pédération

au sein de la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques, président de la « Continuous Stationery Printers Section » au sein de l'international Master Printers Association, leur président directeur général directeur général et administrateur, décédé le 27 août 1975. à l'âge de quarente-neuf ans. Ou se réunira en l'égise Saint-Ou se réunira en l'église Saint-Pierre de Chaillot. 35, avenus Mar-cesu. Parie-16°. le lundi l'er septem-bre 1975 à 16 heures.

 Saint-Jean-de-Maurienne, Le Creusot, Lyon, Meillers 03. Reims, Bellisneux 01.
M. René Giroux, docteur en chi-rurgie dentaire, et Mme et leur fille

René dentaire, et Mme et leur fille

René dentaire. Prançoise.

M. et Mme Rogar Bortheller et leur fille Catherine. fille Catherine.

Les docteurs Hélène et Alain Gressard et leur fille,
Mme Pierre Agin, ses enfants et petits-enfants.

Les familles Herodet, Dubreuille, Besson, tous les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

M. Paul LACROTY

M. Paul LACROTX,
entrepreneur de travaux publics
lugénieur A.-M.
chevalier de la Légion d'honnaur,
commandant honoraire du corps
des sapeurs-pomplers de
Saint-Jean-de-Maurienne,
ancien ingénieur de la Cie Pechiney,
ancien conseiller municipal,
survenu dans sa quatre-vingt-troisième année.
Les funérailles ont lieu le
26 soût 1975 à 15 heures à la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne,
où le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famílie ne reçoît pas.
Et rappelle à votre pleur souvenir
son éponse.
Jeanne-Marie, née Noël,
décédée la 10 février 1975.

— On nous prie d'annoncer le décès de M. Edouard NAXOS, survenu le 23 août à Paris. urvedu le 23 sout à Paris.

— De la part de :

Mme Edouard Naxos, son épouss,
Ses enfants et toute la famille.

4. rue Guynemer.

« Cité de l'Avenir »,
93280 Les Lilas.

— On nous prie d'annoncer le décès à l'hôpital de Saint-Thomas (Londres), à l'âge de soizante-selze ans, de M. Alfred POWELL (Riwi) SLOUS. de Chandos, Route de Saint-Aubin, Saint-Laurent, Jersey (ile de la Manche).

 M. et Mme Luc Roudier,
M. Jean-Marc Roudinesco,
Mme Elisabeth Roudinesco,
out is douleur de faire part du décès de leur tante

Mile Angèle ROUDINESCO,
survenu le 23 soût 1975 à Muri Berne. atlon leurs lieu le mardi 2 septembre, à 8 h. 30, au cimetière d'Issy-les-Moulineaux

## Remerciements

— M. Pierre, Didier, Jacques et Henry Védranne, Ses frères, parents et aillée. remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie lors des obséques du docteur Jean VEORENNE, médecin à Beni Mellal (Maroc), ancien médecin des Tabors marocains, décédé subitement et în h u mé à Dagian (Dordogne), le 25 soût 1975. Ces remerciements s'adressent par-ticulièrement à ses emis du Monte.

ticulièrement à ses amis du Maroc qui se sont déplacés à cette occasion.

— M. et Mme Jean Zemiro, M. et Mme Armand Zemiro, Parents et alliés, remercient blen sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de messages ou de fleurs, se sont sasociés à leur deuil lors du décès de

#### Alme veuve Eugénie ZEMIRO. Visites et conférences SAMEDI 30 AOUT

VISITES GUIDEES ET PROME-NADES. — Caisse nationale des monuments historiques. 15 h., 35, rus de Picpus, Mme Bacheller : c Le cimetière da Picpus »; 15 h., métro Mulrie-d'Ivry, Mme Oswald : c Ivry : un nouvel art de vivre pour le citoyen d'aujourd'hui »; 15 h., ave-nue Denfert-Rochereau, Mme Pajol: « Mma de Châteaubriand à l'infirnue Denfert-Rochereau, Mme Pajot:

« Mme de Châteaubriand à l'infirmerie Marie-Thèrèse»; 15 h. 25, rue
Saint-Antoine, Mme Vermeersch:

« Hôtel de Suilly »;

13 h. 45, gare de Chartres: « Chartres inconnu »; 15 h., 2, rue André-Pascal: « Le château de la Muette »;

15 h., 195, rue du Temple, églies Saint-Elisabeth: « Le myatère des Templiers » (Paris et son histoire).

— 15 h. 1. rue Saint-Louis-en-l'île: « Les hôtels de l'île Saint-Louis »;

20 h. 30, place de l'Hôtel-de-Ville: « Les hôtels du Marais illuminés » (A travers Paris). — 15 h. 15, 5, rue Saint-Louis-en-l'île: « Promenade dans l'île Saint-Louis » (Mme Barbier).

## DIMANCHE 31 AOUT

VISITES GUIDEES ET PROMENADES — Caisse nationale des monuments historiques. — 15 h. 62. rue Saint-Antoine, Mme Bachelier: « Hôtel de Sully »: 15 h. gare de Robinson, Mme Pajot: « La villée aux Loups »: 15 h. devant l'égise, Mme Vermeersch: « Saint-Etienne-du-Mont et la montagne Sainte-Geneviève »: 15 h. et 16 h. 30, hali gauche du château, Mme Hulot: « Le château de Maisons-Laffitte ».

15 h., 23, quai de Contt: « De la coupole de l'Institut à la maison de Voltaire » (Paris et son histoire): 16 h., 2, rue Pavés : « Les synagogues du vieux quartier isracilite de la rue des Rosiers, le couvent des Blancs-Mantesux »: 20 h. 30, place de l'Hôtel-de-Ville: « Les hôtels du Marais illuminés » (A travers Paris). — 15 h., sous les arcades de l'Odéon, angle Rotrouvaugirard: « Le Sénat, palais du Luxembourg » (Mme Ferrand) — 15 h., métro Père-Lachaise: « Tombes célèbres du Père-Lachaise » (Mme Camus).

Bitter Lemon de SCHWEPPES. Pour varier nos SCHWEPPES.



## LES

er Montena, et l according and par co mile mechanismi tox eraterit & feur bour s'ale bonheur est & griece Pourters as as Month 54 300 heriares t Darnistent d'un bien ét Less the property of the second secon ches et délicies filert Leafann Cane riv

Les word out no by pas sont fee photoson ; nels. Ils sont-concer d Subser et Problès. hargen photos remaine jest perches duries i feras delicates aprici letras Appendentative test en bios libr distrile Léman leurs prises out double municipalita filicia de refle fes et with mout y que las chosa las sus nimileite e die ind in DOSESSE UN R. CO. BRIDE Mail judement s'est le micux de la l'es.....

angueur

mortelle

NEADLE of a transferring.

an in it demi de Surues di te Frincia s'extasioni

Param mit vira i la Minam.

-Paragentino et l'un du

STATE OF SECURIPR OFCE

The second of th

The roth marmont que les

ಹೊರುಗಿಕು ೧೫ ವರ್ಗಿಕ್ **ಪ್ರಮ** 

a mi diane a une maladie

Place que l'est à la fins de Fische et de l'asparaie Le partir podution d'est une

è mines des prepuers métal-

w nedanique, qui, mille ans

A noire ere artient plante

a miliages actualities sur ces

E dontent sindigner. Au pan-

n des portes, celles de Jean-

de Rouseur, qui parlait du

alme qui récur l'enti des Cent-

dener un modeste pecheur;

bion et d'Anna de Noailles.

alles de ce siècie, dont les testongent les hauteurs

Pat pleurer auszi. Toutes les

de ente male martelle

## è factus profes

du centre - d'hydrobio custre de Thomas. Et sa ning, doubt de laborale neufa d'une flotalle de prive. Chaque mon, en points, ils proliticate di Cette appeultation p assurée depuis des la permet de formelet un es de suivre l'Évalution

montagnanta et les Values par necessary Car craciant in stitu ke na nao, **de To**o de Montreux, de Vexes sange, et blen d'aque sinci que de quelle - Univer arrive dans in H une political équivalen les matteres, organiqu lorsqu'elles sont transfe mittales et en phospital STATIONS GENERALISM. IS herr des algues Rag gogo, cedes-ci profilire vertes qui giornimat jusqu'à les faire contin aquatiques qui seglissi

bleves our current au lac is teinte shistre Ces e pâturages a sont le pain heni de faunc, et finalement. sons. Connect multiple Jusqu'à quand? Car ou mente respirent et pesse gène dissous dans l'es neur du Léman, qui en 1958 de 6 h 6 m d'anygène par litre, est molisé : 3 milligramais Les traites et les quali liers, molles poblemes.

## – Vécu

## UN SUISSE CF

E suis parti de Suisse pour √ mes trois semaines de congé, le jeudi 31 juillet on 10 heures, evec ma temme a mes deux tilles Egéas damalorze et de sorze ans. Direcin: Cap-1 Agde. où javais tous appartement pour ces trois senames Jai ihabitude da ce tag el je comptais être vers ou 19 heures à destination. to talentiscoment sur Faurohis vers Nimes, puis Ventagues, et arrêt complet vers à 21 heures, nous bonnes loujours sur l'actoroute. Yes Belaruc, une centaine de Passenge toni un tillage sur schoole, el le suis mis sens Mana Cold Ces - mechants -Mique le suis obligé de quitter Silonoule vers Montagnac. Mose pemer elors une quinzaine de Sames. loutec étrangères, bien dicque le rien de grava, si uest de refate pour des Acades louicurs frop courtes.
A Pétenas, fout change, et le se transforme en drame. M'oblige de lorce, bien' à brendre la direction de A hand miliau des vignobles. boul de Quelques kilomènes

ed it heures du soir —

contie d'accueil nous errête

<.

tion vingration, don jour lout, door on boile one of de chaese, quibers des de pioche. Je crois / Are un masegia recibio. A C'est bles & some cu veulant. Postanti 7 Sui parce que la suis Seisse, de sintendir.
On nous tale discours
les quatre, debesé ap
tosse, et en mons foisible. CO PUIDEITAS

Tour cale dura para l choqués que nous nous i Mchement von Bedert les impolines de Mui qui cali plus seg manificos vinge minutes on cos vinge de de me de minutes de cos plaintre è la police, sè cour interceptor of the s belan com bette les Alors, nous fapore, erei Idea fixe de duffer ce Sauvages of de logs



#### **RIVAGES** DE

# Léman une langueur

#### sont rassurants ces paquebots à roues, dont les silhouettes blanches et délicieusement « rétro » filent toujours d'une rive à l'autre. Les seuls qui ne s'y prompent pas sont les pécheurs professionnels. Ils sont encore deux cents, Suisses et Français, dont les

de Montreux, et les touristes

anonymes qui par centaines de

mille fréquentent ces berges, de-

vraient à leur tour s'alarmer. Leur

bonheur est à présent mesuré.

paraissent d'un bleu éternel dans

leur écrin de montagnes. Et qu'ils

barques plates ramenent chaque jour perches, truites, gardons et féras, délicates spécialités du Léman. Apparemment, pour eux, tout va bien. En deux décennies, leurs prises ont doublé, passant de 600 à 1200 tonnes l'an. Les nouveaux filets de nyion, immenses et ultra légers, y sont pour queique chose, Mais aussi la « productivité » du lac. Jamais le poisson n'y a été aussi abondant. Mais justement, c'est peut-être le mieux de la fin.

## Des échantillons

tés ou non, de Thonon, d'Evian, de Montreux, de Vevey, de Lausanne, et bien d'autres localités, ainsi que de quatre-vingt-cinq usines, arrive dans le lac Leman une pollution équivalente à plus de deux millions d'habitants. Or les matières organiques, même lorsqu'elles sont transformées en nitrates et en phosphates par les stations d'épuration, font le bonheur des algues. Engraissées à gogo, celles-ci proliferent. Algues vertes qui plombent les filets jusqu'à les faire couler; plantes aquatiques qui engluent les rochers et y pourrissent ; algues bleues qui, curieusement, donnent au lac la teinte sinistre du sang. Ces « pâturages » aquatiques sont le pain béni de tout une faune, et, finalement, des poissons. Ceux-ci pullulent. Mais jusqu'à quand? Car ces grouille-

Cansée nar la politition, c'est une maladie lente, mais mortelle. liers, nobles poissons, cherchent

leur souffle et vont disparaître, peu partout, et même de filons L'épinoche, immangeable mais moins exigente en oxygène, restera-t-elle seule ?

Et puis, dans cette eau a lourde », les bactéries sont à Pourtant, ils ne bronchent guère. Les 58 000 hectares du Léman l'aise. « La siluation bactérienne du lac se dégrade, dit M. Pierre Laurent, directeur du centre d'hydrobiologie de Thonon. Elle est médiocre partout, et maintenant à toutes profondeurs. » Conséquence : des baignades interdites ici et là. Et comme cinq cent mille citoyens suisses, faute de torrents, boivent l'eau du Léman, leurs usines de traitement doivent faire de coûteuses acrobaties pour la désinfecter et lui enlever son odeur de moisi.

Mais voici pis encore, peutêtre. Le Léman est menacé d'empoisonnement par le mercure. Comme la haie de Minamata, de sinistre mémoire. Les quelques centimètres de sédiments accumules au cours de ce siècle au fond du lac en contiennent déjà 60 tonnes. Le lent travail des

naturels. Mais surtout des indus-tries. En 1973, un chercheur genevois évaluait leurs déversements à 4 ou 5 tonnes par an. Les accusés ont été nommés à la télévision comme dans la presse suisse : l'usine Ciba-Geigy, pro-duisant de la soude, à Monthey, et l'usine Lanza, fabriquant des engrais, à Viège, toutes deux dans le Valais. L'une et l'autre reconnaissent les faits, non les chiffres. La première annonce 250 kilos de mercure par an, l'autre 70 kilos seulement, qui vont au Rhône, puis dans le Léman. A ce jour, aucune autorité n'a infirmé ou confirmé ces chiffres. On ne sait même pas si quelqu'un est allé vérifier.

Ce qui est effrayant dans cette affaire — découverte récemment, - c'est son côté irréversible. Même si on stoppait demain tout rejet, il resteralt 60 tonnes de mercure dans le Léman. Il faudra peut-être un siècle soit pour le sceller sous d'autres sédi-

Outre ses rivages marins, l'Hexagone compte par milliers

choir de poche, d'anires, par leur dimension, sont de

de kilomètres des littoraux moins connus et moins courus :

ceux des lacs naturels, des étangs et des retennes artificielles

qui constellent le territoire. Certains sont grands comme u

véritables mers intérieures. Réservoirs à poissons, accumulateurs d'énergie, régulateurs des cours d'eau, distributeurs

d'irrigations, ces plans d'eau sont aussi des gisements touris-

tiques sans doute mal exploités. Ils sont pourtant déjà mena-

cés. D'abord par la dégradation de laurs eaux, car, comme nos rivières, ils servent trop souvent de dépotoirs. Essuite par l'urbanisation de leurs rives. Les pouvoirs publics en ont

pris conscience. Ainsi le conservatoire du littoral, créé par

A tout le moins à ceux des vingt et un plans d'eau de plus

de 1000 hectares que compte la France. Il pourra achater des terrains sur leurs rivages metiant ces « créneaux » à

une loi récente, étendra son action aux « rivages lacustr

l'abri de la spéculation et à la disposition des citoyens.

de « recherche » qui devalent être dépensés entre 1971 et 1975 (4 millions de francs suisses) ne seront même pas épuisés. «La commission, dit-on à Lausanne, c'est l'ONU du Léman. Elle n'a aucun pouvoir. Les gouvernements font ce qu'ils veulent de ses recommandations. > Apparemment pas grand-chose.

La vérité, c'est qu'en dehors d'une poignée de scientifiques, de queiques défenseurs de la nature et des pécheurs, personne ne se préoccupe vraiment du lac. Alors que tout le monde prétend en vivre. La rive helvétique, avec ses vingt-six mille chambres d'hôtels, est la seconde région touristique de Suisse. On y a tracé d'un bout à l'antre une des plus belles et plus audacieus es autoroutes cen corniche » d'Europe. Paysagistes et pépiniéristes ont été mobilisés pour l' « inscrire dans le site » et en fleurir les abords. Sur le rivage baptisé la «Rivièra suisse », on a multiplié les parcs, les baignades, les piscines, les restaurants panoramiques où l'on peut aborder directement en cabin-cruiser. Il y a près de dix mille embarcations de plaisance dans la seule région de Lausanne et l'on s'arrache les canneaux » des ports qui se créent partout.

#### Seize paquebots attendrissants

Sur la rive française, plus populaire, on ne compte que trois mille chambres d'hôtels mais une foule de campings et de chambres d'hôtes. Thonon ne perd pas une occasion d'acheter des portions de rivage (le Monde du 8 mars 1975) pour les ouvrir su public. Chaque municipalité y va de son projet de port de plaisance. Bref, Suisses et Français jouent à fond la carte du

Pour donner plus de vraisemblance à l'image et lui conserver son charme, les autorités suisses ont racheté la centensire Compa gnie générale de navigation et la rajeunissent à coups de subventions. Il faut que ses seize paquebots attendrissants continuent à promener leur million et demi de touristes. On leur a donné un port tout neuf, des ateliers d'entretien, des diesels qui s'accommodent des vieilles roues à aube. On fait même construire de nouvelles unités sur le Danube, qu'on achemine par chemin de fer en pièces détachées. Et la population de Lau-sanne s'est cotisée pour sauver du ferrailleur l'« Helvétie », orgueil de la marine lémanique, datant des années folies.

e Mais à auoi servirait tout cela demande M. Panl-Henry Jaccard. directeur de l'Office de tourisme de Lausanne, si on ne s'occupe pas du lac 2 p ... - ...

En effet, les remèdes sont connus. Arrêt des déversements toxiques, construction partout de stations d'épuration, équipement de celles qui existent de traitements tertiaires qui retiennent les nitrates et les phosphates. Même en agissant très vite il faudra presque une génération pour que le Léman retrouve sa limpldité. Onze années sont en effet néces saires pour que l'immense réservoir renouvelle ses eaux.

« Raison de plus pour commencer tout de suite », disent les pêcheurs qui guettent avec l'impatience qu'on devine la quatorzième réunion de la « Commission du Léman », en octobre, à Paris.

MARC AMBROISE-RENDU.

## LES PARASOLS DE RAMSÈS

E tout temps, d'Hérodote à Flaubert, des ladies an-glaises aux « gentils mem-bres » du Club Méditerranée, on a visité l'Egypte pour ses monu-ments pharaoniques. Notre époque d'engouement balnéaire n'à pas encore découvert que le pays de Ramsès II disposait aussi d'un millier de kilomètres de côtes sur la Méditerranée, et autant sur la mer Rouge.

Deux mers, l'une pour l'été, la Blanche -- nom oriental de la mare nostrum, -- l'autre pour l'hiver, la Rouge. Ne parlons point pour le moment de celle-ci, que l'état de guerre avec Israël condamne encore, pour longtemps peut-être, aux eaux minées et aux interdits militaires.

La côte méditerranéenne, en revanche, déroule à l'infini vers l'ouest, notamment sur 300 kilonètres entre Alexandrie et Marsa-Matrouh — à l'est les Israéliens occupent encore les rivages sinal-- ses places désertes de sable blanc bordées d'une mer de turquoise liquide, d'une intensité de couleur comme on n'en voit guère qu'aux Antilles. Traversant des champs de figulers, puis le désert, la petite route goudronnée de Libye y conduit sans diffi-culté, malgré des dos-d'âne péril-

A l'exception des plages alexandrines, bondées comme le métropolitain aux heures de pointe, et du village d'Agami, hideux lieu de rendez-vous estival de la bonne société cairote, la côte méditerranéenne égyptienne n'est pas encore aménagée. Plusieurs projets importants sont toutefois étudiés : l'accord de principe est acquis pour que le Club Méditerranée se voit confier par l'Egypte la gestion d'un ensemble de vacan-ces de près d'un millier de lits comprenant un hôtel-restaurant, un village d'été et des villas locatives - qui sera installé à une centaine de kilomètres à l'onest d'Alexandrie.

Dans ce secteur, aux abords du champ de bataille d'El-Alamein, au lieu dit Sidi-Abderrahmane, l'Etat égyptien a déjà fait construire il y a quelques années un hôtel moderne et des bungalows très confortables, d'une capacité d'accueil totale de deux cents personnes. Des khaimas, rappelant, en plus modeste, les tentes caldales du Maroc, peuvent en outre être louées sur la plage; elles sont dotées du confort minimal. Connu des amateurs, égyptiens et étrangers, de soleil, d'espace, de tranquillité, et de prix relative-ment abordables (environ 100 F per four par personne, avec la don complète), Sidi-Abderrahmane ne désemplit pas pen-dant la saison des vacances d'été, qui en Egypte s'étale de Pâques å la Toussaint. Il n'y a lå ni foule, ni voitures, ni magasins, ni bruit, ni tracas d'aucune sorte, le téléphone lui-même se met de temps en temps en sommeil

D'un côté, voici le grand désert libyque traversé de chameliers pai-sibles, de l'antre, la mer, hantée seulement de qu au lamparo. C'est tout. Ce serait le paradis, la solitude érigée en plaisir, si les pétroliers, comme presque partout ailleurs en Médi-terranée, ne venaient de temps à autre dégorger leurs fonds de cuves dans les eaux hyalines. A quand, après les parlotes inationales sur la survie du bassin méditerranéen, une véri-table police maritime chargée de faire la chasse aux « assassins de la mer »?

J.-P. PERONCEL-HUGOZ.

# mortelle

1. 21 m + 1214

\*\*\* \*\*\*\*

Remerciant

. . . . . . .

Visites et confene

2111221 II 4927

TOMANGER I SEE

#### HAQUE soir au crépuscule, un million et demi de Suisses et de Français s'extasient devant un moribond : le Léman. Le plus majestueux et l'un des plus vastes lacs d'Europe occidentale est atteint d'eutrophie. C'est le nom charmant que les hydrobiologistes, ces médecins des eaux, ont donne à une maladie

Les manes des premiers métalles du néolithique, qui, mille ans avant notre ère, avaient planté leurs villages lacustres sur ces rives, doivent s'indigner. Au panthéon des poètes, celles de Jean-Jacques Rousseau, qui parlait du « cristal azuré du lac » ; de Lamartine, qui vécut l'exil des Cent-Jours chez un modeste pêcheur: de Byron et d'Anna de Noailles, doivent pleurer aussi. Toutes les célébrités de ce siècle, dont les demeures festonnent les hauteurs

#### à toutes profondeurs Pour comprendre, il faut aller

sur le lac avec les scientifiques du centre d'hydrobiologie lacustre de Thonon. Ils sont trentecina dotés de laboratoires tout neufs, d'une flottille et d'un port privé. Chaque mois, en différents points, ils prélèvent des échantillons à toutes les profondeurs. Cette auscultation permanente, assurée depuis des années, leur permet de formuler un diagnostic et de suivre l'évolution du mal.

Par le Rhône, qui draine les

montagnards, et les usines du Valais, par une multitude d'égouts oui crachent les effluents, trai-

des lacs qui tient à la fois de l'indigestion et de l'asphyxie. ments respirent et pompent l'oxygène dissous dans l'eau. La teneur du Léman, qui atteignait en 1958 de 6 à 8 milligrammes d'oxygène par litre, est tombée de moitlé : 3 milligrammes par litre. Les truites et les ombles cheva-

transformer ce métal inoffensif en méthylmercure, un poison vio- le Rhône. lent. Celui qui a fué une centaine de Japonais.

#### Deux fois la dose limite

Les poissons sont-ils atteints? Ils le sont : de multiples analyses faites récemment en plusieurs laboratoires différents le prouvent sans conteste. Heureusement, pour les féras et les petites perches — les plus consommés. il n'y a aucun danger. Mais, dans les perches de grosse taille, comme dans les gardons et les lottes de belle dimension, on a décelé des doses de mercure qui dépassent jusqu'à deux fois les doses-limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé (0,5 microgramme par kilo). La télévision romande a montré, il y a deux mois, à ses téléspectateurs un magnifique brochet qui contenait trois fois la dose maximum. Il était destiné à un restaurant! D'où vient ce mercure ?- D'un

et s'en aille vers la France par « Ces déversements sont incon-

cevables », disent les scientifiques, « Ils sont inadmissibles et mēme scandaleur », ajoutent MM. Henri Monbaron et Antoine Lugrin, présidents des pêcheurs professionnels, l'un sur la rive uisse, l'autre sur la française. Tous deux ont lutté l'an dernier contre l'immersion d'un gazoduc dans le fond du Léman. Un tuyau de 80 kilomètres qui distribue le méthane hollandais aux villes suisses et qu'on a trouvé très commode de cacher sous les eaux. S'il creve, personne ne sait ce qui se passera. Alors cette fois pour les hommes qui vivent du lac la coupe est pleine.

Elle l'est d'autant plus que les gouvernements français et suisse ont créé, en 1962, une « commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution ». Cet organisme se réunit chaque année et il a formulé soixante recommandations. Mais il ne s'est doté d'un modeste secrétariat permanent que depuis trois ans, et les crédits

## Vécu

## LES VIGNERONS SUISSE CHEZ

E suis parti de Suisse pour ousse pour mes trois semaines de congé, le leudi 31 juillet vers 10 houres, avec ma lemme et mes deux filles âgées de quatorze et de onze ans. Direction : Cap-d'Agde, où javais toué in appartement pour ces trois semaines. Jei l'habitude de ce trajet et je comptais être vers 18 ou 19 heures à destination. Gros raientissement sur l'autoroute vers Nîmes, puis Vendargues, et arrêt complet vers Gigean : à 21 heures, nous sommes toujours sur l'autoroute.

Vers Balaruc, une centaine de personnes lont un filtrage sur Pautoroute, et le suls mis sans doute du côté des « méchants » puisque je suis obligé de quitter l'autoroute vers Montagnac. Nous sommes alors une quinzaine de voltures... toutes étrangères, bien sûr. Jusque-là, rien de grave, si ce n'est du retard pour des VECANCES toulours trop courtes.

A Pázenas, tout change, et la canular se transforme en drame. On m'oblige — de force, bien sûr — à prendre la direction de Roujan au milieu des vignobles. Au bout de quelques kilomètres — Il est 11 heures du soir —

de la route; ce sont des hommes, une vingtaine, des jeunes surtout, deux ou trois ont des fusils de chasse, certains des manches de ploche. Je crois réver ou lire un mauvais roman. Mais non, c'est bien à nous qu'ils en veulent. Pourquoi ? Sans doute parce que je suis étranger, Sulase, de surcroit.

On nous tait descendre tous les quatre, debout contre un lossé, et on nous fouille, comme de vulgaires contrebandiers (la

Je raconterai mon histoire Tout cela dure peut-être vingtminutes Nous sommes tellement

choqués que nous nous anfuyons ment vers Bédarieux. Entre les invectives de toutes sortes qui ont pius sur nous pendan ces vingt minutes, on nous e « conseillé » de ne pas nous plaindre à la police, sinon d'autres groupes se chargeront de nous intercepter et de nous faire payer cher cette imprudence. Alors, nous tuyons, evec la seule idée fixe de quitter ce pays de

touille de ma femme est particulièrement précise et... appro-'ondie). Pendant ce temps, d'autres individus — sans doute · incontrôlés - — s'occupent de me volture (une 504, labriquée en France), les uns pour y voler un transistor et un appareil photo avec des objectifs, les autres pour répandre sur les coussins avant el arrière de la terre rouge qu'ils arrosent de trois ou quatre litres de vin. De ce vin dont ils voudralent remplir tous les biberons d'Europe.

Quelle nuit | Jugez pluiôt .: Bédarieux, Lacaune, Castres, Toulouse, Pamiers, Andorre. Enfin, la frontière. Tant pis pour les 550 trancs d'arrhes que nous evons versées à Cap-d'Adge, nos vacences se passeront en Espagne (je précise que le propriétaire chez qui l'alleis régulièrement depuis trois ans ne me les a pas remboursés pour autent l). En arrivant vers Sitgès, le constate d'eilleurs que toute la carros-

serie de ma 504 a été rayée

painture est à refaire... .

Nous sommes le 20 août, je

reprends mon travail demain (le suis technicien typographe), mais l'ai tiré de qa qui nous est arrivé un certain nombre d'en ments. Pour la première fois de ma vie, l'al souffert de la violence, dans un paya qui symbon'el pas compris. Mes conclusions sont simples, voire sim-pliste, mais tent pis : je m'étals toujours fait un défenseur de la France - nous en avons besoin dans un pays qui se germanise de plus en plus. - mais il ne peut plus en être question. Le défendre serait détendre ces individus sans conscience. Alors, le la raconteral mon histoire. au bureau, en familie, partout où cela me sere possible : et surtout qu'on ne me parle plus de vin trancais i Je pense que moi aussi je vala me gen mals tant pls. Au moment où l'on se met à louer au stock-car sur les routes de France, il est peutētre bon de regarder ailleurs que de l'autre côté du Jura.

ANDRÉ JUNKER.

## LE GOLF, UN SPORT DE LUXE...

Sans doute, puisque c'est un eport qui se pratique sur de grands espaces

#### ET POURTANT SAVEZ-VOUS QUE CE LUXE EST A VOTRE PORTEE

et que vous pouvez jouer au goit dans des conditions qui ne coûtent pas plus cher que celles d'autres spons largement diffusés en France, tels que le ski, la volle ou le tennis ?

LE CENTRE D'INITIATION AU GOLF de Croissy-sur-Seine à quelques minutes de la Défense

LE GOLF ET COUNTRY CLUB de Chaumant-en-Vexin à moins d'une heure de Paris (55 km) avec TENNIS, EQUITATION, PISCINE CHAUFFÉE, GARDERIE D'ENFANTS, RESTAURANT vous permettrant de prolonger vos vacances pendant toute l'année

CENTRE D'INITIATION AU GOLF DE CROISSY-SUR-SEINE Tél.: 976-30-51

GOLP COUNTRY CLUB DE CRAUMONT-EN-VEXIN Olse (80) Tél.: 231-13-10 - 449-00-81

# Hôtellerie 1975 : des clés pour une bonne étoile

## III. — D'autres fers au feu?

BEAUCOUP de Français, qui ne sont pas tone d'affaires, seraient tentés de descendre à l'hôtel pour un oui ou pour un non, un peu comme on va au café ou au l'hôtel », à de rares occasions, un peu comme on fait une folie.

Les nuits sont souvent chères en dehors de chez soi. « Nous n'u pouvons rien, rétorquent les professionnels, l'industrie hôtelière est une industrie de maind'œuvre. » La clientèle s'amenuise qui a du répondant. L'hôtel. par ses prix, « intimide » trop de

Le ceremonial et le décorum : bien peu de personnes en font une affaire d'Etat de les voir disparaître. Aujourd'hui, l'homme d'affaires et le touriste apprécient par-dessus tout la commodité des services que l'hôtelier met à leur disposition. Ils acceptent désormais de mettre la main à la pâte. Le distributeur de boissons chaudes, la circuse à chaussures, entrent dans les mœurs. La « compréhension » que manifeste la clientèle devrait alder les professionnels à concevoir des établissements pratiques et modernes dont l'exploitation ne soit pas ruineuse.

cien? Les pouvoirs publics poussent, aujourd'hut, l'hôtellerie traditionnelle à se moderniser. C'est elle, en effet, qui longtemps endonnera le ton. Mais, de l'avis de professionnels, cette politique ne peut être conduite très loin. La rénovation des établissements anciens coûte cher sans toujours donner des résultats satisfalsants. Leur dimension modeste - vingt-cinq chambres en moyenne - interdit de traiter les groupes qui, à certaines époques de l'année, font la recette. Leur situation au centre-ville exclut souvent toute possibilité d'exten-

L'hôtellerie traditionnelle occupe, au cœur des agglomérations, des positions stratégiques que la nouvelle hôtellerie » lui envie. Son succès, un établissement le doit d'abord à sa localisation. « La première condition pour réussir son affaire c'est l'emplacement : la seconde condition, c'est l'emplacement ; la troisième condi-tion, c'est l'emplacement », disait

Où construire? Il y a deux écoles. Mieux vant bâtir un « deux étolles » en centre - ville qu'un « quatre étoiles » à la périphérie, soutiennent les uns. Cette solution est à leurs yeux, plus rentable pour le propriétaire, plus commode et plus agréable pour le client. Un hôtel stimule, en outre, le cœur malade des agglomérations. La Société d'études et de promotions hôtelières internatio-nales (SEPHI) envisage d'ouvrir trente « deux étoiles » en cinq ans exclusivement en centre-ville. Rendez-vous est pris à Bordeaux en septembre 1976, en face de la gare Saint-Jean. Compte tenu de la rareté et de la cherté des tertains, cette filiale des Wagons-Lits viendra-t-elle à bout de cet ambitieux programme ?

Beaucoup d'hôteliers ont fait un autre calcul. « Les gens voyagent en voiture et en avion. Il faut donc aller au-devant d'eux, le long des autoroutes et à proximité des aéroports », souligne-t-on chez Borel, a On peut construire des établissements d'une centaine de chambres dans de petites villes à condition de les poser au bord des grands axes de circulation », confirme-t-on chez Holiday Inns. S'installer à la périphérie d'une agglomération, d'après certains professionnels, c'est satisfaire le goût de la clientèle pour la tranquillité et suivre tout simplement l'expansion hors les murs de la cité traditionnelle.

En réalité, l'argument « sérieux » qui fait pencher la balance en faveur de solutions « périphériques », c'est le poids souvent insupportable de la charge foncière en centre-ville « Pour un « trois étoiles », cette charge ne devrait pas être supérieure à 10 % du montant de l'investissement ; or, elle atteint parfois 25 à 40 % ». précise un hôtelier. S'y ajoutent les dépenses inhérentes à toute construction en site urbain. Faute de place, il faut prévoir un parc de stationnement souterrain place revient à environ 15000 F — et bâtir en hauteur, ce qui oblige à renforcer les fondations, à installer des ascenseurs. Compte tenu de ces frais supplémentaires, le coût d'une chambre e deux étoiles » en centre-ville dépasse de 9 000 francs celui d'une chambre de même catégorie à la péri-

Comment éviter que le cœur des agglomérations ne soit réservé, par la force des choses, aux seuls

A flanc de montagne, entre la mer et les Pyrénées,

le Domaine des Albères est

un des plus beaux sites du Roussillon.

Vous n'y découvrirez pas seulement une vue admirable, mais aussi un climat particulièrement agréable,

tiède en hiver, aéré, chaud juste ce qu'il faut

en été quand la côte est étouffante.

Le terrain que nous vous avons réservé

au Domaine des Albères est entièrement viabilisé:

eau, électricité, téléphone (mais oui!). Vous y construirez vous-même la maison dont

vous avez envie – ou, si vous préférez,

nous vous aiderons à la construire.

Pour tous renseignements, prenez contact avec

à Laroque-des-Albères (66), à 22 km de Perpignan,

à 9 km d'Argelès, à 15 km de Collioure.

Au soleil du Roussillon,

il y a de la place pour vous.

Centelles - 16, rue Armand-Izam 66000 Perpignan - Téléphone : 1691 50.53.00. Le Domaine des Albères est

établissements de luxe et que les hôtels de bas de gamme solent ainsi rejetés vers les faubourgs? Il est malaisé de contrarier ou du moins de freiner cette évolution. Il vaut la peine de s'y essayer. L'aide des pouvoirs publics - Etat, départements, communes — est, à cet égard, indispensable. Si besoin est. ils pourraient utilement soustraire de leurs réserves foncières, quelques terrains en centre-ville pour y laisser réaliser, à des conditions avantageuses, des opérations hôte-

La S.N.C.F. a compris tout le profit qu'elle pouvait tirer, par ce biais-là, de son domaine foncier. La Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires (SCETA), sa filiale, vient d'ouvrir, dans le quartier des Batignolles à Paris un complexe hôtelier qui comprend un « deux étoiles » et un « une étoile » de trois cent vinet-deux chambres chacun. La S.N.C.F. a donné le une durée de trente ans, moyen-nant un loyer annuel d'environ 750 francs par chambre.

Les hospices civils de Lyon ont galement utilise cette formule. Tourinter - un « trois étoiles » de cent vingt-deux chambres - a pu être ainsi construit à deux pas de la gare de Perrache. Si l'hôtellerie veut élargir sa

clientèle au-delà des hommes d'affaires qui forment, pour l'heure, son fond de roulement, eile doit concevoir des formules économiques. Par les prix qu'ils pratiquent — autour de 100 francs — les « trois étoiles » se ferment l'accès à un tourisme de passage et de séjour. « Il y a une grosse demande pour des hôtels économiques autour de 70 francs la nuit reconnaît-on chez Novotel. Dans les conditions actuelles du marché — coût de construction, charges financières, frais de personnel — pour équilibrer le compte d'exploitation d'un « deux étoiles » de cent dix chambres qui emploierait vingt personnes, il faudrait atteindre un taux annuel d'occupation de 75 %.> Novotel, jusqu'alors confiné dans les «trois étolles», envisage de construire huit à à dix ∈deux iles a nar an C exploite déjà trois hôtels de cette catégorie et attend que se confirme leur succès avant d'allonger la chaîne.

## Boîtes à dormir

« Il ne s'agit pas de simplifier les « trois étoiles ». C'est un produit nouveau qu'il faut concevois sous le signe de la simplification ct de la rationalisation », indique un « indépendant » qui s'apprête à ouvrir, en septembre prochain, porte d'Italie à Paris, à l'enseigne « Spot », un « deux étoiles » confort. Préfabrication poussée : les chambres complètes - neintures comprises — seront ame-nées directement sur le chantier.... retour an chanffage central au gaz, sélection d'un éclairage au fluor qui diminue de moitlé la consommation électrique, etc. Au bout du compte, la chambre de 15 mètres carrés - climatisée

se louera 69 francs la nuit. La Sephi, de son côté, a imaginé d'autres astuces pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Une cellule de 13 mètres carrés. Pas de place perdue. Plus

Injennale internationale

de la photographie

MUSÉE DART ET D'HISTOIRE

Renseignements:

Office de Tourisme

CH-1700 Friboura/Suisse

et insonorisée, avec radio et télévision - coute 55 000 francs et

la baignoire au profit d'une douche, lits d'angle, couchettes escamotables. Economies de personnel : aucun service à l'étage. La Sephi pourra pratiquer des prix inférieurs de 35 à 40 % à ceux d'un « trois étoiles ». Certains professionnels contestent cette vision très américaine des choses. € Aux Etats-Unis, les nôtels économiques tombent en morceaux au bout de cina ans n.

affirment-ils. « Ces boites à dormir se démodent très vite. La clientèle apprécie l'espace. L'avenir est aux a trois étoiles », continue-t-on de penser chez Borel. « Un homme d'affaires coûte 1000 à 1500 francs par jour. Il peut payer un supplément de 30 francs pour bénéficier d'éléments de confort que ne lui offre pas un « deux étolles ». Nos chambres ne vieilliront pas avant 1990. » Les responsables d'Holiday Inns per-

sistent, eux aussi, à croire que les « trois et quatre étoiles » ont l'avenir devant eux. « On perd de l'argent pendant trois ou quatre ans. Mais on modifie la demande. A long terme, on fait bonnes affaires. »

bains en façade, suppression de

tes d'établissements : ceux qui offrent un service plus ou moins personnalise et ceux qui offrent un service plus ou moins automatise. C'est dire combien est inadaptée et désuète la classification des

hôtels, qui se réfère uniquement à des normes techniques, notamment sanitaires. De nos jours, toutes les salles de bains se ressemblent. La qualité du service n'est pas notée dans l'attribution des étailes. A dire vrai, il est difficile de la réglementer. On aboutit ainsi à un non-sens. A Paris, par exemple, le Plazza-Athénée et le Méridien sont classés « quatre étoiles luxe ». Or, le premier est un vrai palace, le second un moderne caravansérail. Les hôteliers se font inscrire dans cette dernière catégorie simplement pour avoir la liberté des prix.

point de vue-là, seule la dimen-

sion des chambres fait la différence. Il y aura bientôt deux sor-

Le prix de l'étoile n'est pas uniforme. Un «quatre étoiles» en province vaut un « trois étoiles »

A vrai dire, les «deux et trois revenir comme avant guerre en étoiles » appliquent les mêmes France et comme aujourd'hui dans de nombreux pays étrangers normes de confort moderne. A ce à un classement fondé sur les prix. C'est la seule façon pour un client de s'y reconnaître. Jadis, l'hôtelier aimait recevoir,

perdre du temps à bavarder avec l'un ou l'autre. Les clients adoraient être reconnus, choyés comme des pachas. Aujourd'hui, l'hôtelier invisible, surveille, de son bureau, bilan en mains, la marche des opérations. « Ce n'est plus un métier très drôle », disent certains. Les clients savent que tout se paye, cher même, surtout la prévenance et la gentillesse du personnel. Ils n'en feraient pas une maladie de se passer de leurs services si, en contrepartie, la note s'en ressentait. « Hélas !, remarquent-lls, c'est encore bien cher pour ce que c'est. » A moins de voyager en groupe... comme en avion.

> JACQUES DE BARRIN. FIN

(Le Monde a publié les deux Le prix de l'étoile n'est pas uni-forme. Un «quatre étoiles» en province vaut un «trois étoiles» dans la capitale. Il faudrait le 23 août.)

## Saint-Sylvain : une famille sous le tableau

AINT-SYLVAIN aux portes d'Angers. Un domaine de 3 hectares : une maison de maître et des dépendances. Deux femmes seules - la mère et la - sans gros moyens pour entretenir cette propriété de famille. Pour s'en sortir, l'idée leur vient, un jour, de se faire

Décision est prise de moderniser le bâtiment de ferme, sans eau ni électricité. Au total, un investissement de 320 000 françs. Déduction falte d'un apport personnel de 50 000 francs, il reste à trouver 270 000 francs. « Nous avona sollicité le concoura du crédit hôteller, dit Mme Thiessard ; à cette époque, en 1969, il ne jurait que par les grandes on ne l'intéressait pas. » Refus net. « Nous avons dû emprunter à 13 % auprès de divers organismes bancaires. Le département nous a accorde une bonification d'intérêt de 3 000 francs par an. >

La Fauvelaie ouvre au mois de julilet 1970. La mère est aux fourneaux. Une « gamine » nettole les appartements et sert à table. La fille, qui sort de l'école hôtelière de Besançon, fait marcher la maison. Un peu de publicité dans des feuilles locales pour attirer. l'attention. Très vite, l'établissement figure dans les guides : Les logis de France d'abord. le Michelin ensuite. 28 francs, la chambre simple ; de 39 F à 42 F, la chambre double. Pas de temps mort. - Nous affichons presque toujours complet ; je reçois mes

clients chez moi, un peu comme des amis », affirme l'hôtesse. Hiver 1971, le succès appelle un agrandissement : deux chambres supplémentaires, une salle de séminaires pour les hommes d'affaires d'Angers. La famille finance l'opération. La Fauvelais est classée « une étoile ». Elle pourrait en avoir deux s'il y avait le téléphone au chevet du lit. « Il faudrait un standard et quelqu'un pour le tenir, souligne Mme Thiessard. Nous préférons y renoncer et travailler à l'écono-

## La main à la pâte

Au printemos demier, la mère rendu son tablier; désormals, cuisinière de métier a pris la relève. La fille sert les petits déjeuners à partir de 7 h. 30 : les plateaux ont été préparés la veille au soir. La matinée se passe à ailer et venir dans la maison, à répondre au téléphone. Fini les courses épuisantes au marchégare. Plus de cageots à soulever : tout se règle par des coups de fil ; on livre à domicile. L'hôtesse sert à table, aide à

la vaisselle. - Je mets la main à la pâte, il faut montrer l'exemale. - L'après-midi, un creux d'environ trois heures. Elle en profite pour arrêter ses comptes, répondre au courrier « même pour dire non ». La cuisinière termine sa journée à 17 heures. Tout est prêt pour le d'iner : il suffit de faire réchauffer les plats. Deux

menus: 18 F et 28 F. Le restaurant est ouvert de 19 h. 30 à 20 h 30. « On doit bien imposer quelques contraintes aux clients. Tout est terminé à 21 h. 30, SI quelqu'un se présente après l'extinction des feux, il trouve à la réception la clé de sa chambre et un plan pour y accéder. La confiance règne... « La restauration c'est tron de

travail », note Mme Thiessard. Lorsqu'elle aura fini de rembourser ses dettes - au mois de décembre 1978 — elle rêve de bălir un « motel » dans un coin du parc. Des chambres et rien d'autre. - La formule devrait marcher : on construit une rocade à 200 mètres de chez nous » précise-t-elle. Les projets ne coû-

« Nous sommes au forfait. On le discute; c'est une solution avantageuse -, admet Mme Thiessard. Mais ce n'est pas tout : la T.V.A sur le chiffre d'affaires à régler tous les « quinze » du mois: 2022 F, les charges sociales du personnel : même calcuiées au plus juste, environ 1 600 F par trimestre. Et avec cela, il est difficile de trouver des employées qui acceptent des horaires un peu tordus. « Alors, on change sou-vent de têtes, il leut s'y faire. » L'hôtel est ouvert d'un bout à l'autre de l'année. Le restaurant est fermé le dimanche soir. « Les vecances, on ne salt pas ce que

c'est, on en rève, remarque l'hō-

tesse. On verra plus tard... =

## Tous nos hôtels ont un air de famille: PLM. Mais avec des expressions différentes : celles de leur région.

PLM c'est une chaîne d'hôtels et de motels. A Paris, en province et jusqu'en Guadeloupe. PLM. Derrière ces trois lettres il y a une certitude : celle d'un confort international.

Le confort international c'est une somme de détails, la longue addition de tout ce qui rend la vie plus simple et plus facile téléphone, telex, radio, telévision, bar, réfrigérateur dans la chambre, secrétariat pour hommes d'affaires, parkings, etc. Mais le confort international, tout seul, c'est un peu monotone :

l'ennui finit toujours par naître de l'uniformité. Alors dans un hôtel ou un motel PLM il y a quelque chose de plus : le charme de la région, la diversité des détails – architecturaux, gastronomiques, décoratifs – qui fait le vrai plaisir de voyager. PLM. Derrière ces trois lettres, il y a toujours une certitude

couvrir - celles qui font qu'un PLM ne ressemble jamais tout à fait à un autre PLM. Pour vérifier et pour découvrir, un seul numéro de téléphone pour réserver dans tous les PLM: 588.73.46.



PLM International L'hôtellerie d'aujourd'hui. L'hospitalité de toujours.

BEALINE = GRENOBLE + LYON + MARSELLE + NEVERS + ORLY + PARIS + VALENCIENNES + STRASBOURG • GUADELOUPE • BANDOL • LES MENURES Central réservations PLM International : Tél. 588.73.46 - Telex 27740



Photo-cinéma

## PLANS

Se completed as

cureri au control n'a

diese en dette par li

grandes images, modice

THE PARTY OF THE P

peri-erre double : di

inection de me lesses trouver son compte. Il

Clarist 216 mettes de

deni plat de la motta

couper, mine de lanne

et calies ( political parties per california per ca

topes been qu'il est po

news democrate Main from

jamaie pritende le con

THE DOLL STORE STOLE

commo un focusti nel

actuateur -- pour la s

dennice et le mis de

mi-trainment - DO

della de lavoir que les 1

OF SATISF AUSIG QUE TO

COM CO SUPER-S THEMAS

ses projections replies.

super-6. en charlement #

ment are cambra titu

coulant motes 44 mg

Connaissant im limiter

mas, moss avons proces

tempa filme e à book

cest-Lidize des States

more de Rix militar à

Malson

NAME AND ADDRESS OF

M. CIRCLE

dans un l'im d'em

---- G G--and April eris avins ele Services Control See Carrie to territate and the see Carried See Carrie -11-649 d an pritendent with dishe of the same in A STATE OF THE PARTY OF THE CORP. The second secon The second secon TO THE PARTY OF TH A AVAICAL CO THE THE PART OF THE PERT A STATE OF THE PART OF THE STATE OF STATES OF THE STATES A STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE STA the mode A Clo The second secon Francis and the terms du sijes vont Transmitte gri — feut Canight dim rela me venne dae int i

g part from a firmus & sa gre se control to use de de-ST COT AS STATE OF THE CONTRACTOR OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE

## Petites images pour l'Amérique

design of the design English See just a see of the m ger is orn . . . urbaname an outer our des vales THE COURSE OF LEASE PROPERTY. the best of the males dates mount of this de toute grant act Tour era fiction et 医第四次 医原子氏管 医原性 ge amine transmission qui surmi même les mieux prevenus ಪ್ರಕರ್ಣದ ಸಮ್ಮ ಕ್ರಾಮೇಕ ಕ್ಷಮ

ran in in man Nous avers The district of super-5 posts mana f or le donaine prona la perce inture. La crie i l'octation de l'emissie Trans de la conors fuite de l'artin, des piècett de l' mus en comment dans les ko na da jiho at din 25 sapa **atlanton, Principilia Di**n The life to as agont said at the bestigner fragelie. issa dil norregi lettres, dent i des cotodinades indienh No de e d'et desagnésies à le mêtre des tisses de The state of the s 5- Officeral trient pariant, ( - Personal and the second and the second De care la macure où elles po-

## Correspondance

THE COME SUPPOSET OF 25 MINUL

propos des industries Sables-d'Olonne la suite de notre article du mire Venice pas assassinée », mire des Sables - d'Olome nommunique les précisions

des concernant la zone ine de la commune : d 1971, il n'y avait pas d'in-le dans cette zone de lettares raccordée à la ist. En 1975, malgré la crise, Rest plus cu'un peu moins hectares à vendre, encore l'higher d'options en cours. his de trois cents emplois fé-lins; ont été creés et une cen-le d'emplois masculins. Les es-les de trois ans d'efforts anns dans la prospection in-litelle nous font espérer de sails implantations indus-les conduisant à une exten-les air plus de 10 hectares, et à l'estielle d'une deuxième zone

TOURISME

Rive gauche

LE FURSTEMBE Le Miunich

CHAQUE IONE UNE S

MILENEUVE-de-Ric-Provence K del le plus pui d'Entrope GOS CALLIE CONFORT

MAS SAINT-YVES \*\*NH \*\* \*\* Dartir 40 F net T 78-42-52 BORDEAUX

SAND SOTEL DE BORDEAUX

cames. 68 à 69 P T.T.C.

Chip d'alirea et spectacies.

Datus: Tel 32-64-03 à 06.

AROSA (Grisons) a di tengia Piscine Plein air et piscine couverte.

Le temps des Vicionis l'occasion de amilectio pour resourer M. Al grand format, ou les de posés, en cinq enierts fencies A SS P to mêtre. Ceuri, de tons très frau Elais-Unis ot coder 54 Daris in housings our britannique Laura Athle erée à la maison, fiaple tissu se confugient et

conlears de fond 30 P.

donnens à merreille.

est dominare que l'accu pas à l'unissen ! Le la toris ents pruns, v bleu vant 26 P le

120 centimetres, et in

petits mottle dans

Rive droite

EST OUVE

Carried and Market Residence of the Carried State o Augustadiffé-UX JOE-544 TATOM TO SERVED det DOS MAIL 3 ..... 1 E 21. 72.2.2.46 72 83 in Or. in

The state of the JACQUES DE BARRE FIN 1 the 2 **\*** \*\*\*

·= :> + 5;

4.00

- A STATE

746.11

`: ಮ

- - - : : : 5

• ::::: / ##

T 225 136 A

. . . 25 \*\*

1. TO 18 57

2000 2205

::: 7<sup>-74</sup>

. . . . . . . . . . . .

-1 2-2 32 1 2 

<u>, j. û</u>

rde famille: PLM. Hérentes:

LE GRAND HOTEL DE BORDEAUX
\*\*\* N. App. calmes, 48 à 59 F T.T.C.
Centre d'affaires el spectacles.
2, place de la Comédie, Bordeaux
Gainge gratuit - Tél. 52-64-03 à 08.

AROSA (Grisons) GOTEL VALSANA - Première Classe Pours de tennis - Piscine plein air et piscine couverts.

## Photo-cinéma



#### PLANS AMÉRICAINS

-OICI venu le temps des et le super-8, qui na se concurrencent pas mais se complètent? » Se complètent, oul Le champ bilans. Et il arrive que ceux-ci soient bons. A plusieurs reprises, nous avons été ouvert au cinéma n'a pas été amenés dans cette rubrique à divise en deux par l'apparition critiquer le petit format en d'un prétendant : moitié pour les grandes images, moitié pour les mema. Non que nous le jugions petites. Il est maintenant agrandi, bien au contraire, et la suite de peut-être doublé : chacun en cet article va le montrer. Mais la fonction de ses besoins peut y publicité s'est crue habile en dontrouver son compte. Nous avons nant le super-8 pour ce qu'il n'est pas : un cinéma complet, de quautilisé 240 mètres de pellicules dont plus de la moitié ont été lité bref un cinéma de professionnel. On se souvient sans doute de photographies publicitaires représentant de jeunes metteurs en scène, filmant en super-8 avec un tel naturel qu'on eût jure qu'ils n'avaient jamais procédé autrement. Ce qu'on sait moins, c'est que pour les quelques films réalisés professionnellement en super-8 on n'a pas lésiné sur le matériel : dans un cas au moins, qu'il nous a été donné de connaître, il a failu changer six ou sept fois la caméra, trop fragile pour supporter un exercice aussi intense.

Le petit format remis à sa place se porteralt beaucoup mieux : il risquerait moins de décevoir ceux qui l'essaient, mais surtout ceux qui le comparent.

#### **Petites images** pour l'Amérique

Un mois de voyage aux Etats-Unis, cela justifiait sans doute un en 16 mm : un urbanisme désolant exilant hors des villes les plus beaux magasins regroupés au bord de nationales dans de luxueux shopping centers, mais vidant les cités de toute vie : nne ségrégation sans fard séparant net quartiers riches et quartiers pauvres, c'est-à-dire presque toujours blancs et noirs; une pauvreté accablante qui surprend même les mieux prévenus dans le pays le plus riche du

Cette Amérique insoltte valait un essai en 16 mm. Nous avons tenté de le faire en super-8 pour mieux nous fixer le domaine prore de la petite image. La critique que nous avions faite de ce format (notammen t dans le Monde du 29 juin et du 28 septembre 1974) nous avait valu à l'époque différentes lettres, dont certaines fort désagréables. Toutes n'étalent pas désintéressées — commercialement parlant — mais certaines étaient intéressantes dans la mesure où elles posaient la question : « N'est-ce pas un tort d'opposer le 16 mm.

## Correspondance

#### A propos des industries aux Sables-d'Olonne

A la sutte de notre article du 2 août : « Vendée pas assassinée », le maire des Sables - d'Olonne nous communique les précisions sidnantes concernant la 2011e industrielle installée sur le territoire de la commune

En 1971, il n'y avait pas d'in-dustries dans cette zone de 21 hectares raccordée à la S.N.C.F. En 1975, malgré la crise, il ne reste plus qu'un peu moins de 3 hectares à vendre, encore sont-ils l'objet d'options en cours Plus de trois cents emplois féminins y ont êté créés et une cen-taine d'emplois masculins. Les espoirs nés de trois ans d'efforts soutenus dans la prospection in-dustrielle nous font espérer de nouvelles implantations indus-trielles conduisant à une extension sur plus de 10 hectares, et à la création d'une deuxième zone industrielle.

## TOURISME HOTELS RECOMMANDES

Provence.

04-VILLENEUVE-de-Hte-Provence

pres Manosque REPOS - CALME - CONFORT LE MAS SAINT-YVES \*\*NN

Denni-p: a partir 40 F net. T. 78-42-51

Province

BORDEAUX

montés (il ne faut pas hésiter à couper, même de bonnes images, si celles-ci présentent peu d'intérêt cinématographique). Voici done un film d'amateurs satisfaisant, réalisé en super-8. « Vous voyez bien qu'il est possible... », nous dira-t-on. Mais nous n'avons jamais prétendu le contraire. Ce que nous avons écrit, c'est qu'il

était faux de présenter le super-8 comme un format universel miamateur - pour la commodité d'empion et le prix de revient mi-professionnel - pour l'excellence des résultats. Il suffirait déjà de savoir que les inévitables rayures — « la pluie » comme on dit - sont d'autant plus génantes qu'elles sont davantage grossies, de savoir aussi que les perfora tions du super-8 résistent mal à

des projections répétées, Passons, Nous nous sommes servis d'une super-8, en choisissant volontairement une caméra ultra simplifiée, sans appendices inutiles. coûtant moins de mille francs. Connaissant les limites de ce format, nous avons presque tout le temps filme « à bout portant », c'est-à-dire des sujets situés à moins de dix mètres, le plus sou- nutes après, essouflé, épuisé, on

Maison

l'occasion de confectionner, au

jardin, des rideaux ou couvre-lits

pour rénover la maison des

champs, Françoise Dorget, dans

sa boutique, Etamine, présente.

des cotonnades indiennes à 30 F

le mètre, des tissus de coton im-

grand format, on les deux super-

fleuri, de tons très frais, vient des

Dans la boutique que la styliste

britannique Laura Ashley a consa-

crée à la maison, papier peint et

tissu se conjuguent et se coor-

donnent à merveille Comme il

est dommage que l'accueil ne soit

pas à l'unisson! Le tissu en co-

Etats-Unis et coûte 53 F.

Rive gauche

ment : flics américains très décontractés et pourtant redontablement bardés, agents des postes en exercice, agents des donanes étonnamment scrupuleux, Noirs en train de boxer, employés dans les magasins, petits déjeuners dans les « coffee-shops » pour les

matinaux partant au travail, somnolence dans l'assourdissant métro new-vorkais, difficultés vues de l'intérieur - des conducteurs d'autobus pour se frayer un passage aux abords de Wall Street. A quelques exceptions près nous n'avons pas filmé de paysases ou de plans éloignés. Ces limites posées et respectées,

les résultats ont été satisfaisants : couleurs et lumières excellentes images relativement nettes. Re grettons tout de même une fois de plus, au passage, les pertes subites de netteté qui surviennent au cours d'une même séquence et pour un même plan, pertes dues au déroulement, insuffisamment contrôlé de la pellicule dans des chargeurs en plastique trop approximatifs.

#### Pourvu qu'en ait le fil...

Il est certain que la rapidité de réaction qu'on peut avoir grâce à une super-8 instantanément mise en batterie est un atout dont il faut profiter. Deux Noirs s'asticottent en mimant un match de boxe. Et puis un coup arrive qui fait mal. Immédiatement le jeu dégénère : les visages se tendent et se modifient. On cogne maintenant pour faire mal. Deux mi-

c'est la montée de la colère sur les visages qui intéresse. Vingt secondes pour réagir : c'est peu mais suffisant avec un petit appareil qu'on trimbale partout avec soi, aussi naturellement qu'un vêtement ou une paire de cha sures, parce que son poids est accepté et donc oublié.

La super-8 a un autre avantage. Elle passe inaperçue, ou presque Braquez une 16 mm n'importe où, vous attirez les regards, souvent même les commentaires. La super-8 est un essai d'écritaire dans la fluidité : dans la foule, dans la rue, aussi anonyme que celui-ci avec sa montre ou celuilà avec son parapluie.

Une condition tout de même à solite : prendre la décision de faire un film : c'est-à-dire filmer de bout en bout avec une idée, en sachant ce qu'on cherche. Peu importe le récit, pourvu qu'on ait

Il est inutile de s'embarrasser d'un matériel coûteux et compliqué. Il y a même contradiction à choisir le super-8 en se privant de ses meilleurs avantages. Dans ce domaine. le mieux est probablement l'ennemi du bien. Simplicité d'abord. Et si les construc teurs acceptaient d'entendre nous leur demanderions de nous donner un matériel plus robuste Tant il est vrai qu'à vouloir tout mettre et tout donner dans le creux d'une main - miniaturiser disent-ils — on arrive à vendre de la porcelaine.

ALAIN VERNHOLES.

## Plaisirs de la table



#### JULIEN

**D** E tous les restaurants témoins de la Belle Epores i), voici probablement le plus Quoi ? Mieux que Maxim's,

que le Train bleu, que Lucas- Mieux. non certes... Mais à mattre sur le même plan.

Et cette longue salle vitraux, aux céramicues, aux glaces se reliétent à l'infini, d'être classée. Il faut même vite ander à M. Michel Guy de le laire, creinte qu'un vii pro-moteur n'ait l'idée de démolir cette mervellle l

Ce restaurant Julien, donc, data de 1889. Il a l'êge de la tour Eiffel et, aous sa poussière, s'éticlait crasseusament. Il est vral qua l'on y servait des reces à moins de 10 F. De nos jours, c'est un tour de force et presque

un tour de farce ( M. Bucher vient de nettoyer tout çe. C'est un homme jeune, plein d'ardeur, et qui a montré sa vitalité à la brasserie Fio voiaine. Mais, Ici, Bucher, qui aime

Sous le rapport qualité-prix. le nouveau Julien paraît imbet-

 Les New-Yorkals, dont certains sont d'origine viennoise (pays de la pătisserie par excellence), ne seront noint privés de dessert parce que Lenôtre ferme sa succursale, lancée

table. On peut y manger remarpour 60 F. Les plate (de 26 à 32 F) comportent, pour ce prix, una entrée qui peut être la tole graz trais dans sa gelée au riesiing ou un des cinq potages (la carte dit - fabuleux bouliiona > et ne ment pas, la une spiendeur il. Les desserts vont de 7,50 F (œuts à la neige) ratraichis nar das boulas da sorbets divers). Un riesling et un beaujolais en carate (4,50 F e 5 F le quart), une bière Deb-Pils ou Doppel à la pression. des serveurs qui s'affaire discrètement, c'est la boullion du - papa - Duval ou de Mme Chartier ressuscité, la bresserie du

Ah I qu'il est bon de renconti un restaurateur heureux l Heu-reux de réhabiliter une maison, heureux de se mettre aux fourneaux, heureux de earvir à prix honnētes une marchandise honnēte. Et conscient, de surcroit, de la qualité rare du décor qui lui échoit. — L.R.

• JULIEN. - 16, rue du Paubourg-Saint-Denis (10s) : tel. : 779-12-06. Pour l'instant ouvert tous les jours et jusqu'à 1 h. 30

permis de travail refusé à une dou

Mais on peut bien se demander

gnent des valours de toutes sortes

et des lainages souples. Nous

avons déjà parlé de l'importance

de la maille ; elle adopte les gros

points du tricot réalisé à la main,

faut noter pour les écoliers les chaussures montantes, ainsi que

les bottes alors que les Charles IX

à semelles un peu épaisses sont à

NATHALIE MONT-SERVAN.

porter avec les nouvelles robes.

A part les bottes de rangers, il

en vêtements et en accessoires.

zaine de pâtissiers et cuisiniers.

plutôt si offitr aux Américains les

## Mode



#### EN CULOTTES RENTRÉE

T ES vêtements proposés pour leur à l'encolure, à assortir à celle imperméabilisées, de cirés et de Le temps des vacances peut être de papier peint à mêmes dessins é bour celles classes se signalent surtout par une discrétion de bon aloi, des coupes sobres et pratiques, enfin une séparation plus nette des styles destinés aux filles et aux garçons. Seuls les manteaux, les grosses vestes et les parkas vont, aussi bien aux uns qu'aux autres. La grande vogue du loden se confirme pour tous les âges, en

en 150 centimètres, pour tendre sur les murs, et de la cotonnade a petits dessins provençaux, à 30 F le mètre, pour faire rideaux et coussins. Un tissu léger imprimé de fleurs et de fruits sur fond blanc (à 12 F le mètre) peut faire d'amusants vollages de campagne. -- J. A.

\* Etamine, 13, bld Raspail, 75007

loris unis — prume, vert sapin, bleu — vaut 16 F le metre en 120 centimètres, et imprimé de petits motifs, dans les mêmes couleurs de fond, 20 F. Le rouleau

qui veulent réaliser un dessus de lit en patchwork : le sac rempli de morceaux de tissus découpés vaut 10 F et permet de faire une surface de 3 mètres carrés. A Maine-Montparnasse. Shaggar propose de la tolle fibranne coloris unis, à 20 F le mêtre

primés de libellules, de petit ou posés, en cinq coloris clairs ou foncés, à 55 F le mètre. Du chintz

Paris.

Laura Ashley, 34, rue de Gro-nelle, 75067 Paris et 1, qual de Tilsit

Shaggar, 17, rue de Parrivée.

## LE GALANT VERRE

FRUITS de MER. FOR FRAIS, VINS de PAYS LE FURSTEMBERG

TISSUS AU MUR

Le Muniche man 25, rue de Buci • Paris 6

# Tradition française

CHAQUE JOUR UNE SPECIALITE Ambiance musicale (planiste) 6, place St-Michel (6°). 326-81-13 Parking gratuit Pont-Neaf

Rive droite

## LE CORSAIRE

1, bd Exelmans, Paris - 525-53-2 LE RESTAURANT DU XVI-EST OUVERT

MENU A 49 F Service compris Une formule qui vous enchanter

LE TOTEM -PANDRAMA UNIQUE A PARIS DEJEUNERS BINERS REPAS D'AFF. RECEPTION SALON DE THE

12, rue de Verneuil, PARIS-7° Réouverture

le lundi 1™ septembre Salon particulier 25 converts Réservation: 260-84-56



**HONG-YUAN** Restaurant Chinois 4, rue Bremontier, 17º **₩AG 13-29. Ouv. ELI**,



**OUVERT EN AOUT** 

23, rue de Dunkerque face Gare du Nord tous les jours

coupes de chasse, importé ou non d'Autriche, en poids assez lourd pour assurer un bon tombant et une imperméabilité efficace. Les gabardines du type Burberrys et les duffle-coats se maintiennen G. FAVROT PETIT dans la tradition britannique, tan DIABLE : robe bou-tonnée devant en laine dis que des modèles typiquement a petite fille » apportent un côté

Enfin, pour les enfants appelé à circuler la nuit sur les routes, comme c'est très fréquemment le cas à la campagne et même dans certaines rues mai éclairées des villes, de nouvelles parkas viennent de sortir, munies de bandes réfléchissantes comme le montre le modèle d'Absorba mis en vente aux Nouvelles Galeries et au

parisien, adapté de la mode

Bazar de l'Hôtel de Ville. Garçons et filles se voient toujours proposer des pantalons en jean, en velours de coton ou en flanelle grise ainsi que des salopettes mais le nombre des junes en ensembles coordonnés est nettement plus important que l'année dernière.

Les robes sont plus nombreuses à bretelles sur un chandail ou un chemisier, boutonnées et bordées d'un volant, voire une transpo sition de la robe-housse.

Les tenues de loisir juxtaposen des éléments en tricots de teintes naturelles, du blanc cassé au vert loden, à longues écharpes, gants et bonnets, sur des chemises bei-ges, des knickers, des jupes-culot-tes ou des pantalons droits avec un choix immense de teintes et de dessins en mi-bas et chauss tes, sans oublier les gros collants et les bottines montantes qui ressemblent à celles des paras.

Dans une note plus vive, le cous-pull » à manches longues, à col roulé, à la fois lingerie et chandail, protège des courants d'air et apporte une note de cou-



En fait, les enfants sont surtout attirés par les couleurs vives, parfois heurtées plus que par les formes, d'où une recherche à tous les niveaux de prix de chandails à grands dessins contrastés atti-

rants et d'accessoires vifs. Parmi les nouveautés, deux bleus : l'un tirant sur le gris, l'autre sur le violet. Enfin le noir qui fait chanter toutes les couleurs. Les matières utilisées pour la mode d'hiver comprennent nombre de popelines

et polyester écossals à col rond, large ceinture nouée dans le dos, ornée d'un volant à l'ouriet. De quatre 142 F (huit ans) aux Dames de France, aux Trois

aritaine. GEPY : chaussure Charles-IX en croûte de cuir vernis noir ou en cuir de couleur, sur semelle élastomère, à partir de 45 P aux Galeries Lafayetta ABSORBA : parka a Prévention routière », à bandes réfléchissan-tes, doublée de four-rure acrylique. Existe

rouge à bandes aches et marine et rouge, de deux à douze ans, 250 F & 380 F, an Printemps et Rallys. LEE COOPER : pan-

laine et polyester, 90 F dans les grands ma-gasins, rentré dans des « rangers » de CEDAC, en cuir naturel à semelle crêpe, 145 % environ dans



Brochure sur demande

cents points de vente à travers la France. BON MARCHE : tablier de maternelle en polyester marine et grange, à grande poche, dont sortent des crayons appliqués multicolores, et fermeture à glissière sur le côté. A partir de trois ans. 45 F.

MAISON BU LODEN: modèle de chasse à capuche amovible, manches à allerons, beutonnage simple, doublé d'écossais. Pour garçons et filles, de quatre à seize ans, de 195 F à 285 F. 146, rue de Rivoli. KICKERS : chaussures montantes en cuir naturel, à semelles de crèpe, du 24 au 39, à partir de 99,95 F, dans les Grands Magazins et chez Bally.

#### \_\_\_\_\_\_\_ **QUAND ON PENSE TUNISIE** ON CHOISIT TUNISIE CONTACT Tunisie Contact est la seule organisation Tunisienne GRATUIT!

structurée en France, mais aussi la seule organisation française vous offrant son propre service d'accueil en Tunisie.

I TUNISIE CONTACT 30, rue de Richelieu

75001 Paris - Tél. : 266.23.55





## Échecs

## LA DÉSAGRÉGATION

(Tournoi zonal de Vilnius, août 1975.) Blancs : E. Vassioukov. Noles : K. Grigorian. Défense sicilianne.

ç5 | 15. Th-€1 (n) Fé7 (0) c×44 16. h3 !! (p) 4. Dxd4(a) a8(b) 17. Cd4!!(q) d5(r) 5. F63 (g) Cf6 (d) 18. Cf5 !! (a) 6. Cc3 Fg4 (e) exf5 (t) 7. 65 ! (f) Cc6 (g) (9. Fc5 (u) T64 (v) 3. Da4 b5 (b) 20. 13 !! (w) d4
9. Fxb5 axb5 21. Cx64 fx64
10. Dxb5 De8 (i) 22. Fx67 Fg6 (x)
11. 6x16 Tb8 (23. Fx16 63 (y)
12. Da4 Tb4 (j) 24. Txd4 ! 13. Da3 Abandon 14. 6-0-0 (1)

a) Une variante assez rarement a) Une variante assez rarement jouée, qui sort des systèmes théo-riques issus de 4. Cx d4. et qui a souvent permis à Vassionikov d'obte-nir de belles victoires ces dernières années malgré son caractère appa-remment absurde : comment les Biancs peuvent-ils espèrer maintenir la D dans cette position centralisée ?

la D dans cette position centralisée?

b) En fait, le problème des Noirs
rest pas aussi simple qu'il paraît;
ou blen ils entrent dans le jeu de
leur adversaire par 4..., Cc6; 5. Fu5,
Fd7 (si 5... Da5+; 6. Cc2, Dxb5;
7. Cxb5, Cxd4; 8. Cf+d4, Rd7;
9. c4 l); 6. Fxc8, Fxc8; 7. Cc3 ou
blen ils évitent le clouage par
4..., Fd7, mais doivent accepter une
certaine supériorité spatiale après
5. c4. Cc6; 6. Dd2, Cf6; 7. Cc3, g6;
8. b3, Fg7; 9. Fb2. Le coup du texte,
qui procède de cetta darnière intention et attend l'avance du plon c,
est aussi à considérer.

d) Jeu psychologique qui vise l'effet de surprise. 5... Ces étant naturel et pouvant être suivi de 6. Dd2. Cf6; 7. Ce3. 65; 3. 0-0-0, Fé7. Dans la partie Schweber-

Malgré une brillante contre- Ouest

AR 10 7

AR 10 4 3

N 652 V 776 V 96 RD 1064

♠ D9843 ♥ 1082

pion australien Seres a réussi ce

chelem au cours d'un match

contre la Corée du Sud.

♠ ♥ ♥ A9543

**Bridge** 



1970), les Blancs prirent l'avantage après 8..., Dc7; 9. Pf4. Cg4; 10. Fg2. Fg7; 11. Fg2. Cg-65; 12. Cx65; dx65; 13. 14. 6-0; 14. fx65, Cx65; 15. Dd4, Ff6; 16. Th-f1! et gagnérent en beauté : 16..., b5; 17. Txf6!, gxf6; 18. Df2. Da7; 19. Dxf6, Cg6; 20. Fd6. D63+; 21. Rb1, b4; 22. Fh5!, Fd7 (sl 22..., bxc3; 23. Fxf8); 22. Fxb4, Fg6; 24. Fxg6, hxg6; 25. Td3, Dh6; 26. Cd5!!, 6×d5; 27. Th3, Dg7; 28. Fg3!l, d4; 29. Fxd4, sbandon.

e) Retardent, à tort, le coup ttendu 6., Cc6. f) Cette première sanction donne à la partie, dès le septième coup, un tour extrémement vivant.

g) Si 7..., d×6; 8. D×68+, B×68;
9. C×65 avec avantage aux Blancs.
Si 7..., F×13; 8. é×16 l et si 7..., Cf-d?; 8. D×g4.

h) Les Noirs sont pratiquement forcés de s'engager dans une aventure dont ils auraient pu se dispenser s'ils avaient développé plus tôt leur C-D. Si 8... d'x 65; 9. CX 65, Pd7; 10. CXd7, DXd7; 11. Tdi et si 8..., FXI3; 8. éXf6. !) Et non 10..., FXf3; 11. 6Xf6!

f) La récupération d'un pion par 12... TXb2 est douteuse à cause de 13. Cd5 (menagant 14. fXé7 et 14. Cb6), ét; 14. Cb6, Db7; 15. Cc4!, TD1+; 15. TXb1, DXb1+; 17. Rd2!, DXh1 (cu 17... Db4+; 18. DXb4, CXb4; 19. Tb1 []-; 18. DXc4, Rd5; 19. Fb6 mat. k) Si 13..., g×f6; 14, Cd5!

m) Le seul coup. Si 14...d5; 15. f×g7, F×g7; 16. Fç5. Tb7; 17. Th-61 avec un jeu écnasant comme après 16..., Tç4; 17. Cb5. n) Les Blancs peuvent être satiset une

passe passe

Ouest avant entamé l'as de

cœur sur lequel Est a fourni le 6, Ouest a ensuite contre-attaque

le 5 de carreau. Ignorant la récar-

tition des carreaux, Seres a mis l'as du mort. Comment a-t-u en-

suite joué pour gagner ce PETIT CHELEM À PIQUE contre toute

Après avoir tiré l'as de pique sur lequel le valet est tombé, Seres a essayé de trouver le par-

1 ♦ 3 ♣ 4 ♦ 4 SA

défense ?

. Réponse :

q) Chaque coup des Biancs est plus appuyé. Les menaces commen-cent à pleuvoir : 18, C×c6 ; 18, g4 ; 18. Cd5.

s) Le sacrifice 18. CXd5 serait erroné après 18..., èxd5 (et non 18... TXd4, qui est tentant mais permet 19. DXé7+11. CXé7; 20. CXf6+, Rd8 (si 20... Rf8; 21. Ph6 mat;; 21. TXd4+ avec gain. Les Hancs doivent éviter ce faux brillant tout en parant les menaces 18.... FXd1 et en suveillant le départ de la Tb4. Avec une superbe suite dans les idées (16. h3!-17. Cd4!-18. CZ5!), ils font de nouveau éclater sur le R noir un terrible orage. t) Si 18...Fxd1; 19. Cxé7, Cxé7 (ou 19...Exé7; 20. Fc5+ et 21 Fxb4); 20. Dxb4, etc. Si 18...Fi3 19. Cxd5; 6xd5; 20. Fc5+, Tb4; 21. Tx4+, dxé4; 22. Fxf8, Dxi5; 23. Da8+, etc.

ERRATUM. — A la suite d'una intervarsion de lignes, il fallait lire dans la partie Rossolimo-C'Relly de Gaiway (chronique n° 620 publiée dans « le Monde » du 23 août) : 6. çxd4, Cg7, et non Cç3, Cd4 (è).

Il a alors joué le roi de carreau et a coupé un carreau. Malgré la

répartition défavorable, la situa-tion n'était pas encore désespérée en ajfranchissant le cinquième

currenu. Seres a donc repris la main au mort avec le roi de

pique, puis il a coupé une seconde fois carreau avec la dame de pi-

que, et il est remonté au mort par le 10 de pique. Enfin, après avoir réalisé le 7 de pique, la

Sur le 10 de carreau affranchi,

Est, qui ne pouvait défausser un trèfle sans libérer le valet de trè-

fle, jeta le 7 de cœur (en espérant le 10 de cœur en Ouest). Sud

position était :

♥R ♦ 10 ♣ V7

CONTRE-ATTAQUE CORÉENNE

v) Si 19., Fxd1; 20, Fxé7.

w) Ce magnifique coup silemmet un terme à la défense Noirs dont la structure est en p désagrégation. Si 20. TXél: TXél. 0-0; 22. CXd5, FXc5 DXc5 menaçant 24. DXc6 et

Une partie étonnante

z) Si 22... Cx67: 23. Tx64. y) Si 23... Tg8; 24. Tx64, Cx64 25. D67 mat.

V. DOGLOV et An. RYZNETSOV

(1972)

NOIRS (3) : Rd4, Th1, Pa2.

Les Biancs jouent et gagnent.

PL. S. BONDARENKO

Concours du club d'Everan, 1947 Premier prix

(Blancs : Ré1, Dh1, Cc8, Pa6. Noirs : Ra8, Tg2, Ph2 et h3.) 1. a7!. Eb7; 2. Rd1!, Ra8; 3. Rc1, Rb7; 4. Rb1, Ra8; 5. Ra1, Rb7;

CLAUDE LEMOINE.

A noter is différence avec variante 1. Rd1?, Rb8; 2. a7+. F et les Blancs ne gagnent plus!

Les techniciens auront noté que la défausse du 9 de trèfie est

automatique et qu'il ne faut pas

tirer le roi de cœur avant le 10 de carreau afin de pouvoir squeezer n'importe quel flanc...

Certaines manœuvres techniques semblent anormales et leur emploi est très rare.

Dans cette donne jouée au cours

d'un match fameux à Les Vegas, il était possible à une des tables

A V 6 4 V A D 7 5

4 A R 9 7

**ETONNANTE** 

de gagner le contrat.

A D 1083

₩ 1096 **4** 10963

RECTIFICATION

0-0; 22. Cxd5, Fxc5; 2 menacant 24. Dxc6 et 2 et sl 20..., Té6; 21. Cxd5.

## ACTE DE MUNIFICENCE

R. CAMUS (I" PRIX F.F.J.D. 1967)

**Dames** 

Les Blancs jouent et gagnent. Parmi les critères permettant d'ap-précier la beauté d'un problème figurent le naturel de la position (position pouvant se présenter en jouant). l'originalité du mécanisme. la difficulté de la solution le finesse de la fin de partie. Le mécanisme du présent problème est certes classique et la solution n'est pas d'une haute difficulté; mais, de par le naturel de la posi-tion et l'élégance de la fin de partie, estre convention est de très benne. cette composition est de très bonne facture, d'autant que son auteur est parrenu à concevoir un gain par opposition emmené en dix-huit

SOLUTION : Les demandes de renseignements sur les possibilités qu'offre la Fédé-ration française du jeu de dames

● 15 ● 15 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 45

pour acquérir un bon niveau de force (traitée, revues, ciubs, compé-titions) peuvent être adressées à M. Jean Chaze, rue de l'Egitse-Labe gude. 07200 Aubenss, à l'appui de chaque réponse sont transmis deux opuscules d'initiation. opuscules d'initiation.

• Le tournoi de Hoogezand (Pays-Bas) a réuni, dans la catégorie des grands maîtres, treize participants représentant onze nations et a été remporté par le Néerlandais Cierc (champion du monde « juniors » 1973) avec 17 points, sulvi, avec 16 points, du grand maître international néerlandais Wiersma (champion des Pays-Bas 1974-1975), etc. Nimbi (troistème au championnat de France 1974) a réalisé une bonne performance en se classant sixième

JEAN CHAZE.

## Hippisme



## TABLEAU D'HONNEUR TOUS AZIMUTS

RINCKMANSHIP, Paddy's Princess, Bellino II, Fakir du Vivler et Granval composent le tableau d'honneur d'une semaine galopante et trottante tous azimuts.

Brinckmanship, qui avait été à l'arrivée de toutes ses courses cette année, fait tomber 100 000 F supplémentaires (ceux du prix Quincey) dans le coffre à avoine de M. H. Silver, déjà confortablement garni en dollars. Girl Friend est excellente seconde, Dandy Lute. troisième sans éclat. Ce Lute est difficile à saisir. En l'absence de Green Dancer, non encore remis de son éprouvant derby d'Epsom, nous voyions en lui le meilleur « miler » français de trois ans. Il l'était en tout cas à Longchamp. Et puis, il vient à Deauville et il y subit deux défaites. Est-ce l'air marin qui ne lui réussit pas ? Les adversaires qu'il avait battus à Longchamp etaient-ils moins bons qu'on le pensait? Il y a une troisième hypothèse, plus inquiétante. Dandy Lute a gagné deux fois, cette année, sur des parcours comportant un tournant et a perdu ses deux courses en ligne droite. Le parval un temps de respiration, rejustifiant jusqu'au bout des sabots la première partie de son nom le beau Dandy Lute ne manque-t-il pas, par ailleurs, de goût pour l'effort ? Fred Palmer envisage de lui faire poursuivre sa carrière sur des distances un peu plus courtes. Attendons, pour le juger définitivement, de le revoir sur 1 400 mètres

Paddy's Princess a suivi, quant à elle, une démarche inverse. Elle était, jusqu'à une date récente Son entraineur, Ted Bartholomew, explique qu'elle était lasse de ces parcours réduits sur lesquels les pelotons galopent ventre à terre du départ à l'arrivée. Il a orienté Paddy's Princess vers les distances de 2500 mètres et plus. Là, une honnête pouliche peut, sans perdre ses chances. prendre le temps de respirer. Si elle a l'ame bucolique, elle peut même se distraire, à Deauville, à jeter un ceil au passage sur les vols de mouettes, un instant dé-rangées par le passage du peloton. qui papillonnent alors au-dessus de la piste, puis, vite, reviennent cours tournant, qui offre au che- s'y poser. Heureuse Paddy's Princess : la foi hippique revigorés quiert moins de courage et de par ces échappées agrestes et volonté que la ligne droite, dans marines à la fois, elle enlève sans laquelle l'effort ne se relache ja- coup férir le prix de Pomone.

## Muer un danseur étoile en lanceur de marteau

A New-York, Bellino II succombe, mais d'une demi-longueur sculement, contre l'américain *Une de Ma*i, à quatre ans, n'avait Sever courant sur sa piste, dans ce que les Américains considérent comme un championnat du monde du trot.

Le duel des deux champions est formidable : les autres sont à quatre longueurs et plus, et le chronomètre indique l'15"6 au kilomètre. Nous avons assez souvent contesté les attitudes de Jean-René Gougeon — par exem-ple, quand, président du Syndicat des entraîneurs, il louait son nom à une feuille animée par « Monsieur X » — pour ne pas omettre de souligner la performance technique qu'il a réalisée : faire de Bellino II le deuxième cheval du monde sur 2 000 mètres et sur piste plate. c'est muer en un danseur étoile un lanceur de marteau.

De qui Fakir du Vivier pourrait-il porter les couleurs, sinon de Pierre-Désiré Allaire ? Il y a du fakir chez cet homme-là. Il était déjà l'inventeur de Une de Mai, de Toscan, de dix autres champions, décelés à l'âge du débourrage. Avec Fakir du Vivier, il s'est peut-être surpassé encore. Le cheval, quant à lui, n'a pas besoin de se surpasser pour enle-ver le Critérium continental à la moyenne de 1'16"8, temps qui bat le record des « quatre ans » à Vincennes, lequel était jusqu'ici un des fleurons de Une de Mai (1'16'9). Fakir du Vivier est en-

core fautif, ce qu'on peut partionner à un poulain de son âge : pas, elle non plus, totalement désappris le galop. Mais, lorsqu'il échappe à cette coupable réminiscence, il ne craint rien d'aucun « quatre ans » enropéen. Il est déjà le dauphin unanimement reconnu de Bellino II. Le pro-blème est de savoir quand se situera le changement de règne. Fakir du Vivier aurait tort de manifester trop d'impatience. Vincennes et Enghien lui offrent assez d'occasion de la tromper : à l'aube de sa carrière, il en est déjà à 1650 000 francs de gains. Au fait, qui donc se plaint que le trotteur soit le « parent pauvre »? Disposant de Fakir du Violer

pour le temps d'après-Bellino, « fakir » Aliaire, dont le regard porte loin, dispose encore de Grandval pour l'après-Fakir du Vivier. Dans l'immédiat, Grandogi s'adjuge, en bénéficiant de 25 mètres sur certains de ses concurrents, le prix Pierre Plazen. Sa jeune carrière est exemplaire : il a connu deux fois la défaite de décisions des juges, le distançant pour allures irrégulières : il ne l'a encore connue des sabots d'aucun cheval. Dimanche, à Deauville, Grand Prix avec une Dahlia qui va essayer d'y achever son habituelle résurrection estivale. Ce vendredi, début des ventes (?) de yearlings. Brit l que le froid tombe tôt, cette année!

LOUIS DÉNIEL

# STUATION LE 29.03.75A O h G.KT.

- Lignes d'égale hauteur de beromètre cottes q

Front charge - Front w

E P 231 F 237 P 449 F Pat voie nérienne tarif sur demande



€2.

## **Philatélie**

Ann.: N. don. Pers. vuln.

Pour la série des « Régions », prévue sur le programme des émis-sions de l'année, le premier timbre à paraître sera consacré sur Pays de la Loire, en vente générale le 8 septembre.



1.15 F. bleu, vert et bistre clair.
Gravure de Claude Haley, d'après une maquette réalisée par Sylvia Karl Marquet.
Impression taille-douce; Atelier du Timbre de France.

du Timbre de France.

La mise en vente anticipée :

— Les 6 et 7 septembre, de 9 h.

à 13 h. par le bureau temporaire
ouvert à la préfecture de Nantes.

— Oblitération « premier jour » ;

— Le 6 septembre, de 8 h. à 12 h,
au bureau de Nantes R.P. — Boite
aux lettres spéciale pour l'oblitération « premier jour ». TCHAD: « Année internationale

de la femme ». Un timbre e poste aérienne » a été dédié à l'Année internationale de la femme dont la maquette est de Claudine Delaunay.



FRANCE : « Pays de la Loire ». FRANCE : « Libération des MAURITANIE : « Année internacamps =. Le trentlème anniversaire de la

libération des camps de concentra-tion sera souligné par. l'émission d'un timbre représentant les traits de MM. Pierre Kaan, Ph. Manhes et le général Jean Verneau. Vente



1 F, vert olive, bleu et rouge.
Dessiné et gravé par Jacques
Combet. Imprimé en taille-douce dans les Atellers du Timbre de France.
Le vente anticipée se déroulers :

Les 27 et 28 septembre, de 9 h. Lis 27 et 28 septembre, que s' 1...

à 18 h., au bureau de poste temporaire installé su Musée national
de la résistance et de la déportation,
La Citadelle, à Besançon. — Oblité-

ration « premier jour »;

— Le 27 septembre, de 8 h. à 12 h. au bureau de Besançon R.P. — Boite aux lettures spéciale pour l'oblitération « premier jour ». ● A GRASSE, dans la salle des fétet, cours Honoré-Cresp, les 6 et 7 septembre, se déroule une expo-sition avec la participation de la ville jumelée d'Ingolstadt, organisée par l'Association philatélique et numismatique locale.

mismatique locale. A CASTRES, du 18 au 28 septembre, l'Amicale philatélique présente une exposition pendant la joire Nº 1396

tionale de la femme ».

Une série de deux figurines e poste sériemne » a été émise afin de souligner l'Année internationale de la formas; les maquettes ont été réalisées par Huguette Sainson.



40 U.M., tabac, brun Van Dyck et Ateliers du Timbre de France, d'après les gravures d'Eugène Lecaque.

BUREAUX TEMPORAIRES 21900 Dijos (office du tourisme, place Darcy), les 6 et 7 septembre. — Trentièmes Fêtes internationales de la vigne et des jeux d'automne. © 75915 Paris (purc des esposi-tions, porte de Versailles), du 6 au 9 ceptembre. — Semaine internatio-

Feetambre. — Semaine invernationale di citir.

© 59500 Donal, du 8 au 15 septembre. — Trente et unième foiretemporation.

© 59500 Donal (hôtel de ville),
le 7 septembre. — Cent cinquantième anniversaire du conseil des ADALBERT YITALYOS.

**4** ♠ R 7 2 V4 ARD8 . D 5 3 2 Ann.: O. don. N.-S. vuln. Nord Est Sud Root Forquet Seamon Garoz passe 1 SA passe 2 ♦

1 SA passe 2 ♥ passe 3 ♣ passe 3 ♥ passe 3 **♦** 3 SA.

Après avoir pris le valet de trèfie avec l'as, comment Forquet, en Nord, a-t-il joué pour gagner TROIS SANS ATOUT contre tou-te défense ?

A l'autre table (en salle fer-mée) où le déclarant était en Sud, Avarelli (Ouest) entama évidem-ment le 8 de pique pris par le roi, mais, maigré cette attaque, le déclarant aurait pu gagner « 3 SA » contre toute décense, Comment Sud doit-il jouer après la première levée du roi de pi-que ?

Note sur les enchères :

A la première table, l'ouverture de « 1 SA » promettait 14 à 16 points et la réponse de « 2 car-reaux » était un « Stayman » forcing de manche. PHILIPPE BRUGNON.

Lisez chaque mois Le Monde des Philatélistes

. ಬಿಡಿಯಿಂಗು ಎ. ಕೇರ್

properts To the

Zone de pluie ou neige Vaveraus Roma

Front cheric for part of the temps on the part of the vendred; 29 soot in hear of the camed; 20 soot in the camed of th

ELCIQUE-LUXEMBOURG

de aboanés qui paient par dequi portai (trois voleta) voca-den bien joindre er cheque à denande Commande
Compensents d'adresse défiint ou provisoires (deux
int ou provisoires (deux
int invités à formuler leur
sent leur départ
lémante une semaine au moins

tomore in dernière mante fedlet avoit l'obligeance de les tons les noms proprie d'imprimerie.

But has in SARL, is Monde. famet, directeur de la publication Campagna

PROBLEME TO !

Pourtaul : D'un marille

3 Out doctor and Mar 8

main armer Splayers and mant - A Tourners in the service : Extremela

i Terme mastesi : Des

HORIZONTALIDIET

Education .

dignits located to the state of the state of

tél. 633-36-33. 

Journal affi Ksi publik su Joseph 29 acct 1925 UN DECRENE

Modifiant service tions are code de la fer parametra la fermana des disconsistantes de la fermana de la ferma

DE MUNIFICENO

....0

0

\_0

0

---0\_0

**MOTS CROISÉS** 

**AUJOURD'HUI** 

HORIZONTALEMENT I. Méthode radicale pour empêcher la vérité de transpirer ; compagne souvent d'un geste démonstratif. — II. C'est un vra



polyré. — IX. Per-met à des militaires de se mesurer; XIII
Masse d'éau — X
Faisais un travail XIV de saucier ; Qui ba- xv mine dans les Pyré-nées; Sveites. — XII. Transporte bien des gens; Lettres d'invita-tion; Canton de France; Evoque un désarmement. — XIII. Forme de devoir; Termes de salutations regnérales. — XIV. Des le conde devoir : Termes de samuations vespérales. — XIV. Dans le fon, son lit n'est pas propre : Symbole chimique : Tout ce qu'on projette ne peut que tomber dans le lac : Réduisirent en menues parties

(épelé). — XV. Il y a bien long-temps s'il est question d'Hérode ; Conduisit : Temps sombres.

SITUATION LE 29.08.75A O h G.M.T.

IIX

VERTICALEMENT

1. Fait éclore de nombreux boutons ; Petite pièce de tissu. — 2. Possessif ; D'un auxiliaire ; Utilisai : Un coin de Normandie. — 3. Ont donc été les victimes consentantes d'une intervention à main armée ; S'élargit en che-minant. — 4. Toujours prêt à rendre service ; Extrémité lactée — 5. Terme musical ; Dans maintes épitaphes ; Parure. — 6. Leurs

•Va. ∆

ravaux n'exigent aucune retouches; Nul ne se plaint de ses nombreux débordements. — 7. Abréviation: Peuvent engendrer de graves désordres. — 8. Préfixe; Faire exception; Manque au vagabond. — 9. Un pas vers le progrès; Symbole; Repassa. — 10. Abréviation; Plateau boisé; En pleine eau. — 11. Fait entendre un son de cloche; Abréviation; Elément d'un cycle. — 12. Mis le paquet; Résume collectivement paquet ; Résume collectivement un programme... attachant. — 13. un programme... attachant. — 13. Préfixe: Chercha à provoquer des éblouissements: Elle est au courant (épelé); Chose fort rare. — 14. Sans raison apparente: Abimer; Libérait des paroissiens (épelé). — 15. Ne faire aucun effort d'imagination; Peuvent rester longtemps propres sans rester longtemps propres changer de chemise.

Solution du problème nº 1 237

HORIZONTALEMENT I. Fessier. — II. Union. — III. St; Unesco. — IV. Irade; Sis. — V. OE; Estime. — VI. Nm; Ages.
— VII. EOR; Inn. — VIII. Tus;
Rôti. — IX. Ase; Celse. — X.
Dia! — XI. Résistera.

VERTICALEMENT

1. Fusion; Air. — 2. Entremets.

3. Si; Oueds. — 4. Soudeurs;

L — 5. Innés; Cas. — 6. Taire.

7. Rossignol. — 8. Ciments. — Choses: Iéna. -GUY BROUTY.

Nazaire, 27 et 14; Boyan - La Coubre, 24 et 10; Sôte, 24 et 18; Cannes, 22 et 18; Saint-Raphaēl, 22 et 18.
Températures relavées à l'étranger : Amsterdam, 28 et 13 degrés; Athènes, 29 et 21; Boyn, 27 et 10; Bruxelles, 25 et 14; lles Canaries, 26 et 21; Copenhague, 22 et 13; Genève, 21 et 12; Lisbonne, 29 et 18; Londres, 22 et 13; Madrid, 29 et 14; Moscoul 16 et 9; New-York, 28 et 21; Palmade-Majorque, 25 et 14; Rome, 27

de-Majorque, 25 et 14; Rome, 27 et 19; Stockholm, 21 et 17; Tehéran, 20 (max.); Algar, 27 et 18; Tunis, 30 et 20; Casphanca, 27 et 19; Barcelone, 27 et 16; Dakar, 29 et 24; Elath, 37 et 27.

UNE DAF DANS UNE VOLVO...

Les choses n'ont pas traîné

1ª janvier 1975, Volvo la suédoise détient 75 % du capital de DAF la

néerlandaise (mais uniquement le

departement automobile) : 1c. mal 1975, DAF, à Eindhoven, s'appelle

desormals Volvo car BV. Aujourd'hui, Volvo lance sa gamme 1976 et une - petite - apparaît : la Volvo 66.

La nouvelle venue, proposée en

berline et en break, est une DAF 68 par la carrosserie, le châssis et le moteur (le 1100 cm3 de la 66 nor-

male ou le 1300 cm3 de la « Mara-

suivent leur carrière sous le sigle

MÉTÉOROLOGIE

PREVISIONS POUR LE 30/8/75 DÉBUT DE MATINÉE

## Les accordéons muets de la Libération

Mais c'est fini : les images

de défilés qu'on tourners ensuite émotionnelle. la dimension histo-Churchill descendaient ensemble les Champs-Elysées, dans une bouscuplus on n'aura vraiment le cœu qui se serre ainsi de joie en voyant les képis blancs de légion : ce jour-là, increyable, c'était le 8 mai 1945, et un homme dans la foule avait une camera, l'instant avec un véritable sens épique, sous ses dehors naîts; il prenalt même le temps de choisir ses cadrages, de filmer, penché, à droite, à gauche ; au montage, les pas cadencés se croise gonale.

Les cinéastes amateurs de l'avant-querre et de l'occupation que les creux de l'histoire - ces cinéastes qui ne témoignaient que sur eux-mêmes et sur leurs proches, enregistrant à lamais, comme des fleurs séchées, au milieu épais d'un dictionnaire, les beaux sourires des jeunes filles et des enfants, et la fendresse des autres les fours de ímagerie où les petits sont d'une plutôt devant et les grands plutôt derrière, comme on a appris à le mordus du Pathé Baby ou fans-★ Tous les vendredis, FR 3, 20 h. 25.

TRIBUNES ET DEBATS

● Le débat de l'Assemblée nationale sur le projet gouver-nemental de relance économique sera retransmis en direct sur IT 1, les 9 et 10 septembre, à par-tir de 16 heures.

senti, pressenti, deviné, que la résurrection du pays, c'élait comme fête aussi, et que même les décombres d'une France bombardée faisalent partie de la fête. La France de 1944 était unle par les llens du sang, quoi d'étonnent si elle inspirait le cipéeste famille!?

L'émission d'Alexandre Astruc tranche parmi les autres épleodes de la Vie filmée : les amateurs, les collectionneurs qui ont envoyé bandes étant présents eur l'évé-nement, il n'était pas nécessaire de situer les images, de leter des ponts entre le « privé » et le « public ».

D'autre part. Astruc, qui s'est rendu célèbre en lançant la formule de la « caméra etyle », a réuni les deux fonctions, d'auteur et de réadétruit, on peut le regretter, le jeu dialectique qui s'étabilesait entre le vu et le parlé aux précéde sodes, leu tonique d'aller et de retour entre des images fictivement réalles et des comm ment fictifs, dus à Roger Grenler, Georges Perec, Jean Fraustié, Monique Lange et Henri Amouroux, tandis que les montages de Jean Baronnet et de Claude Pamart se situaient dans un univers cinémato graphique de cliquetis des galets d'enroulement, de lumières bleues de lampes à arc. avec des effets d collures ou de cassures.

Si la vision de Paris libéré nous importe et fait tout pardonner, les épisodes précédents offraient des plus subtils; Ils demasualent bien des idées recues, sur les images qui parient toutes seules, par exemple... Le choix des com mentaires piaqués sur le cérémonial faussement répétitif d'une société qui ne se voyalt pas changer, ces

le côté : rátro » de Roger Grenier, les préoccupations sámiologiques de Georges Perec, la subjectivité de Jean Freustié, les rapports troubles avec l'imaginaire de Monique Lange, l'idéalisme résistant d'Henri Amouroux. C'est seulement après cette médiation que ces bobines — evec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'efficacité également bobines lues, nous restituaient l'air du temps d'un entre-deux guerres pas si gai qu'on le dit au cinéma où les dimanches étalent très longs pour les garçonnets sages en soc-quettes blanches dont les oncles possédaient un Pathé-Baby : mon oncie, mon oncie, vos images étalent

Enfin, l'avantage unique de ces témoignages filmiques — qu'il faut envisager avec le même respect que réside dans le fait que leurs réalisaieurs, le plus souvent ignorants des règles de la narration, filmaient, sans filet, comme ils pensaient, avec. parfois, l'inconscient à vif, quelque chose d'incontrôlable, une manière tendre de suivre le corps de la femme d'un ami, ou de caresser le silhouette lustrée d'une Hispano-Sulza.

Est-il nécessaire de préciser que la Vie filmée, une idée de Jean-Pierre Alessandri, est la seule émission de FR3; la seule création totalement nouvelle de l'après O.R.T.F. ?

Ces images d'amateurs mériteralent maintenant une réflexion de fond : elles sont l'équivalent des minutes du procès de Pierre Rivière, et elles attendent un Michel Foucault (1) qui vienne les « lire ».

(1) Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Un cas de parricide du dix-neurième siècle présenté par M. Fou-cault. Coll. e Archives 3, Gallimard-Julliard. 12 P.

« Le Monde » public ious les iedis, numéro daté du dimanchelundi, un supplément radio-télévision avec les programmes complets LES PROGRAMMES

de la semaine.

VENDREDI 29 AOUT

CHAINE I: TF 1

20 h. 35, An theatre ce soir : - Bichon ». de J. de Letraz, Mise en scène R. Manuel Réal. P. Sabbagh. Avec D. Cecceldi, J. Marsan, Ph. Dumat, Y. Clech.

Christiane, fille d'Edmond Fontanges, s'éprend du l'idèle socrétaire de son père. Soènes de l'amille traditionnelles. 22 h. 10, Paris carrefour du monds, de J. Dieval. Réal. G. Folgoas; 22 h. 40, IT i journal.

CHAINE II (couleur) : A 2

23 h 20, Journal de l'A 2.

20 h. 35, Documentaire : L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau (Le retour des éléphants de mer) ; 21 h. 35, Dramatique : « Tueur sans gage ». d'E. Ionesco. Mise en scène J. Mauclair. Réal. J.-P. Roux. Avec J. Mauclair, A. Thorrens, Ch. Watteau, Cl. Génia.

Un nomme tue dans une grande cité. Un autre se heurte à l'absurde d'une solitude : désespérance et ricanéments.

CHAINE III (couleur): FR 3

20 h. 20. Pour les jeunes: Pierrot et ses amis: 20 h. 30. La vie filmée (La libération), de J.-P. Alessandri et J. Baronnet. Réal A. Astrac; 21 h. 30. Les dossiers noirs: Naujocks: 22 h. 20.

FRANCE-CULTURE

20 h., a Les petites Cardinal », opérette en deux actes et dix tableaux d'A. Willemetz et P. Brach sur une musique de A. Honegger et de J Ibert, avec A.-M. Rodde. M. Prévost, J. Gilet et l'Orchestre lyrique de Radio-Franca, dir. J. Laforge; 22 h. 10. Disques; 22 h. 30 (R.J., Mémoires Improvisés de P. Claudel, par J. Amrouche; 23 h., a De la nuit », par E. Lansac et G.-M. Duprez; 23 h. 50. -Poésie.

FRANCE-MUSIQUE

20 n. 36 (S.), Anthologie des archestres de Redie-France, par C. Gury ; 22 h. 15 (S.), Indéterminées, par R. Gagnetot : « Des protendeurs de l'abline... », extrait de « El except Resurrectionem mortuorum » (Messues) ; « Psaume Ø » (F. Schmitt) ; « Psaume Ø » (Roussel) ; 24 h. (S.). Disques.

## SAMEDI 30 AOUT

CHAINE I: TF T **AUTOMOBILE** 

20 h. 30, Variétés : Music-hall à Provins; 21 h. 50, Série : La Morsa, d'après Pirandello; 22 h. 40, Variétés : A bout poriant (avec Mou-loudji) : 23 h. 30, IT I journal.

CHAINE II (couleur): A 2

20 h. 35, Série : Benjowski. 21 h. 35, Variétés : Tiens, il y a de la lumière, Carte blanche & Pierre Barouh. 22 h. 35. Journal de l'A 2

CHAINE III (couleur): FR 3

20 h. 30, Opéra: Andréa Chénier, d'Umberto Giordano: Texte de L. Illica, Avec F. Corell, C. Casapietria, et l'orchestre de la R.A.I. Direction Bartoletti; 22 h. 20, FR 3 actualités.

FRANCE-CULTURE

20 n., Carte blanche, par L. Slott : 4 La tête dans la real. A. Lemattre : 22 h. Le rugue du samedi ou mituque, mi-raisin, de J. Chouquet, animé par B. Járôme ; (Les curiosités musicales ; Jazz-Averty ; in el off ; « la Petita Cachotte »; Les récits tantestiques ; La mémoire des rêves ; Libre parcours variétés; Les textes d'humour); 23 h. 50,

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 5 (S.). Soirée lyrique, « le Barbier de Séville » (Rossini), par l'orchestre sympholique de Londres, dir. C. Abredo, avec L. Aiva, E. Dera, T. Berganza et H. Prey; « Quatre piecas espagnoles » (Fallat) ; 23 ft. (S.), Muski de Chambre, par C. Huve ; 24 ft. (S.), Douze-trente-tren

## DIMANCHE 31 AOUT

CHAINE I: TF T

14 h. 10 (R.), Documentaire: Les grandes batailles du passé (Chollet): 15 h., 5, Sports; 17 h. 20, Les copains d'abord: Michel Fugsin; 18 h. 20, Série: Vienna 1900 (Un célibataire authoris) endurci).

20 h. 35 (R.), Film : « Cinq femmes marquees de M. Ritt (1958), avec S. Mangano, J. Moreat V. Heflin, V. Milles, B. Bel Geddes, C. Gravina. Su 1963, dans un village pougoslave, cinq feunes femmes sont tondues, pour avoir cédé à un sous-offvier allemend. Les réprouvées vont se racheter en luttent avec la Résistance.

23 h. 10, Documentaire: Ville nouvelle (nº 3); 23 h. 5, IT l journal.

CHAINE II (couleur): A 2

15 h., Sports: Championnais du monda de cyclisma sur route (professionnels); 16 h. 40, Tiercé à Deauville: 16 h. 45, Cyclisma (suite); 17 h., Feuilleton: La résor des Hollandais (Le sac à malices); 18 h. 15, Série: Le magicien (L'énigme du palace flottant); 19 h., Série: Poigne de fer et séduction (Triple jeu); 20 h., Sports sur l'À 2.

20 h. 25, Jeux sans frontières (à Southport); 21 h. 50, Documentaire : Héritage européez (Le

siècle des empereurs tentoniques) ; 22 h. 40, Journal de l'A 2,

CHAINE III (couleur): FR. 3

20 h. 30, Dramatique : « A travera la vitre ».
de Ch. Lamoriette Réal, A. Ridel Avec N. Klein,
M. Fayolle, J. Le Mouel, G. Mare, M. Herbaut.
Elevée par l'assistant de son père, taxidermiste, au mitien d'animaux morts, auxquels l'on essaye de redonner a vie », Danièle
eiscule, vétus de nots dens un monds
inquiétent et plutôt triste. Quelques rencontres éphémères, le voi d'une statustie :
2 sera difficile d. l'inspecteur Thémené de
découvrir la raison de la mort de Danièle.
21 h. 20, La cervelle d'autrui : Le professeur
Minkovski interrogé par P. Dumayet; 21 h. 50,
FR 3 actualités.

FRANCE-CULTURE

14 h. S., Le Comédia Francaise présente « le Canèrd sauvage » d'ibsen, réal. J. Raynier ; 16 h. S. Echanges avec la B.B.CS.; « Concerto pour violoncalle et orchestre » (Hugh Wood) ; « Messe de requiem » (Mozart) ;

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (S.), Festival de Vienne, par D. Jamens; 22 h. 30 (S.), Nouvelies auditions, par A. Perier: « Alusique pour cordes » (A. Tansman); « Yeau «4 le Feu » (C. Pichesonau); « Sh. feigrammes » (Edward Bull); 2 h. 30 (S.), Interludes; 24 h. (S.), Pians sur plans, de B. Treton.

SEAN CHIE

46 C

EAU D'HONNEU AZIMUTS

일 하지 않는 그는 -- cs : 28 <u>5275</u> in a second

na z uma<u>tes</u>

್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

J. J. A. 124 9 10 to 19 24

· 🤫 72 🍱

أكبسون

 $x_{i+1} = x_{i+1} + x_{i$ 4.17

and a process of the

. - 10:22: 12 Th

18 8 1...2% 41 **12.2** 

chair in at a lage

A MANUE il Pries :

# 274-. . **48. 486** 187 No. of Page 1 # 6j -

10 DE 1-700 And the contract of 

and a

nen danseur étoile topur de marteau موانية موانية ومانية المثلثان المداد المستقدم المس

THE STATE OF

imprimerie du « Monde » 5, r. des italians PARIS-IXª Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administrations

1 - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE

IL — TUNISIB

Par voie aérienne tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande

Changements d'edresse défi-aitifs ou provisoires (deux semaines ou plus), nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ Jointes

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance

Veuilles avoir Pobligeance de rédiger tous les noms propres en caractères d'imprimerie.

Billié par la S.A.R.L. le Monde.

**comes Fauvet,** directeur de la publicatio

125 P 231 F 337 F 440 F

115 F 210 F 307 F 400 F

Front chaud

Front froid

France entre le vendredi 23 zont

à 6 heure et le samedi 30 zont

à 24 heures:

Le front froid qui s'ètendait

vendredi matin de la mer du Nord

sur Açores ne se déplacera que très

lentement vers le continent en se

désagrégant progressivement. La

France sera donc encore intéressée

par des masses d'air chaud évoluant

lèntement sur place.

Service des Abonnements

5, rue des Italiens

75427. PARIS - CEDEX 85

C. C. P. 4 227 - 23

A B O N N E M E N T S

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M.

EX-COMMUNAUTE (sanf Algérie)

SO F 150 F 232 F 300 F

TOUS PAYS ETRANGERS

PAR VOIE NORMALE

14 F 273 F 492 F 530 F

ETRANGER

par messageries

1 - BELGGQUE-LUXEMEOURG

FAYS. BAS - SUISSE

Samedi 30 zont, il fera chaud en

France et il y sura peu de vent. Le

matin. des brouillards assex nombraux s'étendrout sur ness rominatin. des brouillards asset le la internet sur les Alpes et le Mid in

méditerranéen. dégagé allleurs. Au

cours de la journée, des orages éclateront sur les Alpes et le Mid in

méditerranéennes, l'est du Massif

Central et les Pyrénées. Des nuages

d'instabilité se développeront sur la

vendée, la Bretagne et la Normandie,

où lis pourront donner aussi quelques orages isolés dans la solrée

ou la unit Sur les autures régions,

le ciel restera peu nuageur.

Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré au

cours de la journée, 25 et 16; maris le

Bourget. de 1012,3 millibars, solt

759,3 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré au

cours de la journée, 25 et 16; maris le

Bourget. de 1012,3 millibars, solt

759,3 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré au

cours de la journée, 25 et 16; maris que

récurs de la journée, 28 août le

cours de la journée du 28 zoût le

Bourget. le frecher de mercure.

Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré au

cours de la journée du 28 zoût le

second. le minimum de la nuit

Resperature (l

■ Brouillard 

Verglas

dans la région

Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ ¾ de mm)

Zone de pluie ou neige Vaverses Corages Sens de la marche des fronts

Front chaud A.A. Front froid AAA Front occlus

● L'Union nationale des étu-diants locataires (UNEL), affiliée à la Fédération nationale des étudiants de France, recherche des chambres ou des studios qui puissent être loués à des

UN DECRET Modifiant certaines disposi-

Education

\* Contacter PUNEL, 120, rue Noure-Dame-des-Champs, 75805 Paris, tel. 633-30-78.

Journal officiel

Est publié au *Journal officie*l du 29 août 1975 :



Par ailleurs, Volvo présente un nou-veau break, le 265 DL, doté du six prix des deux nouveaux modèles ne sont pas encore fixés.

cylindres P.R.V. qui équipe la 264 (le Monde du 5 août 1975) Mals, en perdent l'injection — qui sera désor mais réservée aux seules 264 GL, sa pulssance passe à 125 ch DIN au lleu de 140. Sa commercialisation débutera au printemps prochain, Les

habitueL -



U.G.C. BIARRITZ • U.G.C. MARBEUF • REX • MIRAMAR U.G.G. ODÉON • MISTRAL • LA CLEF CINÉMONDE-OPÉRA • LIBERTÉ • MURAT



CYRANO VERSAILLES • ARTEL NOGENT • GARREFOUR PANTIK **ARTEL** VILLENEUVE ST-GEORGES • FLANADES SARCELLES ALPHA ARGENTEUIL • MELIES MONTREUIL • ULIS 2 ORSAY PUBLICIS DEFENSE • C 2 L ST-GERMAIN • ÉLYSÉES II CELLE ST-CLOÙD

BIARRITZ . MONTPARNASSE BIENVENUE . STUDIO JEAN COCTEAU THE GROOVE TUBE La jubilation totale... (L'AURORE)

... quelque chose assez proche du génie. ; (LE POINT) Un comique est né (LE FIGARO) INTERDIT AUX MOINS DE 13 ANS

## **SPECTACLES**

## théâtres

Les salles municipales Châtelet, 20 h. 30 : Valses de Vienna. Nouveau Carré, 20 h. : Cirque à

Les autres salles

Antoine, 20 h. 30 : le Tube. Comédie Canmartin, 21 h. 10 Boeing-Boeing. Comédie des Champs-Elysées, 20 h. 45 : Viens chez moi, j'habite chez une copina. Cour des Miracles, 21 h. : Jazz Cour des Miracles, 21 h. : Jazz (Tarahumara Group).
Dannou, 21 h. : Monsieur Masure.
Hébertot, 21 h. : Monsieur Mosure.
Hébertot, 21 h. : l'Amour fou.
Huchette, 20 h. 45 : la Cautarice chauve; la Lecon.
Le Lucernaire, 18 h. 30 et 20 h. 30 : les Chaises; 22 h. 15 : Sade.
Michel, 21 h. 10 : Duos sur canapé.
Théâtre Campagne-Première, 18 h. : 1 m 80, 95 kilos... et ca cause; 20 h. 30 : le Presse-Purée des Destaing; 22 h. : Danse (India); 23 h. : F. Cahel, plano, et Atonal Swing Free Jazz.
Troglodyte, 22 h. : les Retrouvailles de l'imaginaire.

Les cafés-théâtres

L'Abbaye, 20 h. : Kennedy's Children. Le Fanal, 21 h. et 22 h. 30 : Monsieur Barnett.
Pissa du Marais, 20 h. 30 : le Regard à genoux; 22 h. 30 : Qué fada l Sélénite, 20 h. 30 : la Jacassièra; 22 h. 30 : Jai aucune idée; 23 h. 30 : Peau d'homme.

l.e music-hall

Casino de Paris, 20 h. 45 : Revue, Elysée-Montmarire, 20 h. 45 : Histoire d'oser. Folles-Bergère, 20 h. 30 : J'aime à Olympia, 21 h. 30 : Ipi Tombi.

Les cabarets

Crazy Horse Saloon, 22 h. et 0 h. 30. Mayol, 16 h. 15 et 21 h. 15 : Nu... Tour Biffel, 20 b. : Bonjour, Tahiti.

Bateaus-Mouches. 18 h. : F. Hardy et E de Villèle.

Jardin d'acclimatation, 15 h. 30 : F. Hardy et E de Villèle.

Jardin d'acclimatation, 15 h. 30 : F. Hardy et E de Villèle.

Jardins du Falais-Roya' (audiovisuel). 20 h. : Molière côté jardin ; 21 h. : Artisanat vivant.

Eglise Saint-Séverin, 20 h. 30 : Orchestre de la B. R. T., dir. C. Badea, avec H. Szeryng (Mozart).

Eglise Saint-Pierre de Montmartre, 18 h. 30 : Chorale Hart House de Toronto.

Henri-Varna - Mogađor, 20 h. 30

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES >

704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, 'sauf les dimanches et jours fériés)

Vendredi 29 août

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize aus. (\*\*) aux moins de dix-huit ans.

La cinémathèque

Chaillot, 15 h.: l'Idlot, d'A. Kuro-sawa; 18 h. 30 : les Carabiniers, de J.-L. Godard; 20 h. 30 : les Héros sacrilèges, de K. Mizoguchi; 22 h. 30 : la Porte de l'enfer, de T. Kinugasa; 0 h. 30 : Judex, de G. Franju.

Les exclusivités

AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU (All., v. ang.) : Studio des Ursuli-AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU
(All., v. ang.): Studio des Ursulines, 5° (033-39-19).
ALLONSANFAN (It., v.o.): Le
Marais, 4° (278-47-86).
L'ANGE NOIR (All., v.o.): OlympicEntrepôt, 14° (783-67-42). V., l.
L'AIGLE AVAIT DEUX TETES (Ang.,
v.o.): Olympic - Entrepôt, 14°
(783-67-42).

V.O.) : Olympis - Entrepos, AT-(783-97-42). LES AVENTURES DE PINOCCHIO (783-67-42).

LES AVENTURES DE PINOCCHIO
(It., v.o.): Quintette, 5° (03335-40); vf.: Saint-Lazare-Pasquier,
3° (387-35-43), Studio Raspail, 14°
(325-38-98), Studio Marigny, 8°
(225-20-74), en matinéa.

LA EFTE (Ft.) (""): Omnia, 2°
(231-39-36), Dragon, 6° (588-54-74),
Quintette, 5° (033-35-40), TroisNations, 12° (343-04-57), P.L.M.Saint-Jacques, 14° (589-58-42),
Montparnasse-83, 5° (544-14-27),
Saint-Lazars-Pasquier, 8° (38735-43), Gaumont-Opèra, 9° (07394-48), Gaumont-Convention, 15°
(828-42-27), Cilchy-Pathé, 18° (52737-41), Panthéon, 5° (033-15-04),
Balzac, 8° (359-52-70).

LE BAGARREUE (A., v.o.): Marignan, 8° (359-52-70),
Montparnasse-83, 6° (544-11-27),
Gaumont-Eichelleu, 2° (233-56-70),
Montparnasse-83, 6° (544-11-27),
Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74),
Gaumont-Sud, 14° (331-51-16),
Caravelle, 18° (387-50-70), Cambronne, 15° (734-42-96), en soirée.
CEST DUR POUR TOUT LE MONDE
(Fr.): U G.C. - Marbeuf, 8° (22547-19).

LA CLEPSYDRE: Le Seine, 5° (325-

47-19). LA CLEPSYDRE : Le Seine, 5° (325-95-99)
DOC SAVAGE ARRIVE (A. v.o.) :
Elysées - Cinéma, 8° (225-37-90) ;
v.i : Caméo, 5° (770-20-89),

v.f.: Caméo, 5° (770-20-89), Rotonde, 6° (633-08-22), EFFI BRIEST (AIL, v.o.): Olymple, 14° (783-57-42) EXHIBITION (Fr.) (\*\*): U.G.C. -Odéon, 6° (325-71-08), Marotte, 2° (331-41-39), Helder, 9° (770-11-24), Ermitage, 8° (359-15-71), Bjenvenüe-Montparnasse, 15° (544-25-02), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41), Murat, 16° (238-99-75). FOLLE & TUER (Fr.) (\*) Saint-

Glichy-Fathe, is (522-37-41), murae, 16\* (238-93-75).

FOLLE A TUER (Fr.) (\*) Saint-Germain - Village, 5° (633 - 87 - 59), Collade, 8\* (339-29-46), Français, 9\* (770-33-88), Moutparnasse - Pathé, 14\* (325-65-13), Gaumont-Convention, 15\* (822-42-27), Victor-Hugo, 16\* (727-49-75), Gaumont-Gambetts, 20\* (797-02-74), Faurette, 13\* (331-56-86), Clichy-Fathé, 18\* (523-37-41).

FRENCH CONNECTION n° 2 (A., v.o.) : Publicis - Champs-Eysdes, 8\* (720-76-23), Paramount-Odéon, 6\* (235-383); vf.: Ermitaga, 8\* (339-15-71), Max-Linder, 9\* (770-40-04), Paramount-Opéra, 9\* (770-40-04), Paramount-Opéra, 9\* (773-43-37), Paramount-Opéra, 9\* (605-34-25), Paramount-Gridans, 14\* (528-22-17), Monlin-Rouge, 18\* (506-34-25), Paramount-Gridans, 14\* (530-03-75), Paramount-Gridans, 14\*

13° (707-12-28), Paramount-Maillot, 17° (758-24-21), Passy, 16° (288-62-84), Lur-Bastlile, 12° (343-79-17). LE FUTUR AUX TROUSSES (Fr.): Studio Médicis, 5° (633-25-97). LES GALETTES DE PONT-AVEN (Fr.) (\*\*) Mursi, 16° (238-99-75), Liberté, 12° (312-01-59), La Cief, 5° (37-90-90). Cinémonde-Opéra, 9° (770-01-90), Miramar, 14° (328-41-02), Mistral, 14° (734-20-70), Rex, 2° (236-83-93). Biarritz, 8° (359-42-31), U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08), U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19). L'INDE FANTOME (Fr.) 1° partie: Olympic-Entrepôt, 14° (733-67-42), 2° partie: Olympic-Entrepôt, 14° (733-67-42), 2° partie: Olympic-Entrepôt, 14° (733-67-42), 2° partie: Olympic-Entrepôt, 14° (633-79-38), Le Seine, 5° (325-92-46), à 20 h. et 22 h. 20.

LE JOUR DU FLEAU (A., v.o.) (\*): Caumont-Champs-Elysées, 8° (339-94-67), Hautefeuille, 6° (633-79-38).

LENNY (A., v.o.): Hautefeuille, 6° (633-79-38).

LENNY (A., v.o.): Hautefeuille, 6° (633-79-38).

OPERATION LADY MARLENE (Fr.): Murst, 16° (228-99-75); Bretagne, 6° (222-57-67); Mistral, 14° (734-20-70): Rex, 2° (236-83-93); U.G.C.-

Les films nouveaux LE JARDIN DES DELICES, riim

espagnol de Carlos Saura. — V.o.: Elysées-Lincoln, 8° (359-38-14): Quintette, 5° (033-35-40). HANOI, film belge de Gérard Valet. — Le Scine, 5° (325-92-48) LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD ET DES CASTORS JUNIORS, film américain des ateliers Walt Disney. — Marignan, 8° (359-92-82); La Boyate, 8° (265-82-65); Clichy-Pathé, 18° (522-37-41); Gaumont-Bud, 14° (331-51-16); Caumont-Gambetts, 20° (774-02-74); Cambronne, 15° (734-42-96); Impérial, 2° (742-72-52); Montparpasse-Pathé, 14° (326-

96); Impérial, 2º (742-72-52); Montparnasse-Pathé, 14º (326-65-13); Terminal Foch, 16º (704-49-53).

LE PARRAIN Nº 2, film américain de F. F. Coppola, avec Al Pacino. — V.O.; Normandie, 8º (339-41-18); U.G.C.-Odéon, 6º (325-79-17); V.f.: Images, 18º (522-47-94); Ber. 2º (236-83-93); Heider, 9º (770-11-24); Bretagne, 6º (222-57-97); Napoléon, 17º (380-41-48); Magic-Convention, 15º (828-20-32); Liberté, 12º (343-01-59); Gaumont - Sud, 14º (331-51-16); Gaumont - Madeleine, 8º (073-58-03).

N'AURA PAS LIEU, film ma-rocain de Souhel Ben Barka. — V.o.: 14-Juillet, 11° (700-51-13): Studio de la Harpe, 5° (033-34-83); U.G. C.-Marbeuf, 8° (225-17-19). HISTOIRE D'O, film français de

J. Jackin. — Ambassade. 8° (339-19-08); Berlitz, 2° (742-60-33); Clumy-Palace, 5° (033-67-76); Montparnasse-Pathé, 14° (326-65-13); Gaumont-Sud, 14° (331-51-16); Wepler, 18° (387-50-70); Gaumont-Bosquet, 17° (551-44-11).

Odéon. 6° (325-71-68); Pauvette, 13° (331-56-86); Ermitage, 8° (359-15-71); Paramount - Maillot, 17° Paramount - Maillot, 176 -241; Magic-Convention, 156 (758-24-24); Magic-Convention, Ist (328-20-64); Magic-Convention, Ist (328-20-64); LE MORT-VIVANT (A., v.o.) (\*\*); St-André-des-Arta, 6\* (328-48-18). PAS DE PROBLEME (8\*); Lea Nations, 12\* (343-04-67); Ciury-Palace, 5\* (033-07-76); Le Paris, 8\* (339-53-98); Montparnasse - Pathé, 14\* (326-65-13); Gaumont - Convention, 15\* (628-42-27); Lumière, 8\* (770-84-64).

15" (822-42-27); Lumière, 9" (77034-84).
PROFESSION REPORTER (ft. v.e.);
PROFESSION REPORTER (ft. v.e.);
Concorde, 8" (359-62-84); Templiers, 3" (277-94-56), su sem, st
le sam et dim.
QUE LA FETE COMMENCE (Pr.);
Cinoche de St-Germain, 6" (83310-82); U.G.C.-Marbeuf, 8" (22547-19).
LE RETOUR DU DRAGON (A., vf.);
Hollywood-Boulevard, 9" (770-1041); Marignan, 8" (359-62-82); Wepler, 18" (337-50-70); Itsqu'au 28,
Gaumont-Convention, 15" (828-4227); Cilohy-Pathé, 18" (522-37-41).
LE SHERIF EST EN PRISON (A.,
v..); Studio Calande, 5" (63372-71); Elysèss Point Show, 8" (22567-29).
LA TENDRESSE DES LOUDE (A.)

17-29).
LA TENDRESSE DES LOUPS (All. 7-0.) : Olympic, 14" (783-87-42) sf mardi.

sf mardi.

THE GROOVE TUBE (A., VA.) (\*):
Biarritz, 8\* (359-42-33): BienvenueMontparnasse, 15\* (544-25-22): Studio Jean-Cocteau, 5\* (033-47-25).

TOMMY (A., VA.) (\*): FaramountOpéra, 9\* (073-34-37): Studio Alpha. 5\* (033-38-47).

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE
(ANG. VA.): St. Germain, Fluchetta (Ang., v.o.) : St-Germain-Huchette, 5° (633-87-59) ; Concorde, 8° (359-

92-84)
VILLA DES DUNES (Pr.) : Olympto-VILLA DES DUNES (Fr.): Olympus-Entrepôt. 14° (783-57-42), mar., dim. VERTIES ET MENSONGES (A., v.o.): Studio Gir-le-Ceur, 6° (328-80-25). LE VIEUX FUSIL (Fr.) (°): George-V. 8° (225-41-46): Marivaux, 2° (742-83-90): Paramount-Elyséea, 8° (359-49-34): Paramount-Montmar-tre, 18° (506-34-25): Faramount-Montparnasse, 14° (322-27-17): Pa-ramount-Maillot, 17° (758-24-34): Paramount-Oriéans, 14° (580-03-73): Publicis St-Germain, 6° (222-72-80); Piaza, 8° (073-74-35): Boul'Mich, 6° (333-48-29).

VIOLENCE ET PASSION (IL V.A.) : 10-82).
YAKUZA (A., v.o) (\*) : Quartier Latin, 5° (328-84-85). Mercury, 8° (225-75-90) : v.f. : A.B.C., 2° (328-55-54) ; Clichy-Pathé, 18° (324-341); Montparnasse 83, 6° (544-14-27) : Pauvette, 13° (331-60-74).

Les festivals

W. ALLEN (v.c.). — Studio Logos, 5- (033-26-42) : Tombe les filles et tals-tol.

A. BAZIN (v.o.), 13° (337-74-39):
Modesty Blaise,
L. BERGMAN (v.o.). — Racine, 6°
(633-43-71): la Source,
B. BOGABT (v.o.). — Grands-Augustins, 6° (633-22-13): les Passagers

tins, & (633-22-13): les Passagers de la nuit. CARLOS SAURA ET L'ESPAGNOLE (v.o.). — Boite à films, 17º (754-51-50), 14 h.: Mourir à Madrid; 16 h.: la Chasse; 18 h.: Peper-mint frappé; 20 h.: Anna et les loups; 22 h.: Ma cousine Angé-

loups; 22 h.: Ma couline Ange-lique.

S.-M. EISENSTEIN (v.o.). — La Pa-gode. ?e (551-12-15) : Octobre.

A. HITCHGOCK (v.o.). — Action-République. II. (805-51-33) : les Trente-Neuf Marches.

VISCONTI (v.o.). — Boite à films II, 17° (754-51-50), 14 h. : le Crépus-cule des dieux; 17 h. 30 : Mort à Venise : 20 h.: Violence et Pas-

Les rééditions

FUNNY LADY (A.), d'H. Ross, avec Barbra Streisand et James Caan; v.o.: Mayfair, 18\* (525-27-08), Marignan, 8\* (358-92-82), Saint-Germain Studio, 5\* (633-42-72); v.f.: Cambronne, 15\* (734-42-96), ies Trois Nations, 12\* (343-04-67), Parsmount - Opéra, 9\* (073-34-37), Gaumont-Rive gauche, 6\* (548-28-36).

tes FORBANS DE LA NUIT (A. v.o.), de Jules Dassin, avec Gene Tierney et Elchard Widmark : Ac-tion Christine. 6°. (325-85-78).



the second second rry reserved and

ne sembled y are disposed.

tager in excess and contin

percent a divisio de la

Barra n'an press due see BATTE DEL SET A STORMERS

the posterio as sent to Vil

Forme at a Commo and

est in consisting on Value

and at the Representation Bertie Ren Barks season on 1882-1 THE TANK AND MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF

TAXABLE COS BEINGO

commission of mande and

CO POSTO VINEY LA TORNO (

Score has been as mile

gar desence, was taken a

to poeme sout. Le forme

LE GLOVE EN DELVE SE

THE PROPERTY OF THE

IN CASE IN PRINCIPAL SHIPPING

Tayens Dut Live distance

services made at scatterer

here tradebately an as Mon

tentin conductor Watches MANUFACTURE PLAN AN ARM

the tree Greates thresh,

teur italien der tennenne ist

et une ment, a. à représe

CASSANT ON ADMINISTRATIONS

Secon returns (reflective) de

paysages), et biek breibit fill

S'CONTRES de Semente MI

\*\*\*\*\*\*\*\* \* COTSONE A.

TO THE PLANT THE BUILDING STATE

Le l'on personne della

pes 2 and not ber point for pusing the plan posterior change days guideline the manage one protections the

de 62 daren Dane sign seife

na 19 dus poutrait Mes le Ma

popiere americaline g'apprelle to e son (aux dans le state

perie - in detuit du Ett

locaux craffeet de com

homme indepe emilie us li

haufes responsabilités et dé

Se Mr. Seite au Genat, and pre As même marrest be

ce developpent dens les s

Ser: des maisires plus étés garannes modades. La ré

DA CONTUR - IP day inter

out department is me

productedry cords in

17 mg 1 3 mg

enember die Franklige.

230

mart that his Wife

Le goût y fantastique

The second second gift et familie appartuet. diging to profite it cerre Alle stagne Andr . fort instead of the cont There is a remain ter Marie er affrend a dimensional ATAIL in and steppent in mail du z flat a ele ertronie on title are suit suiting and mir Claime ... salue. La y come about the lifetime

Ha commente l'estival une mai de Paris du film geine et de mante-fie-Lie Mort viennt . e Dead ght or de Bob Clark Inc-Sent a l'aff che du chrema State-drestre a recu ne de kanadas le plus mi Pay merate. Le ser-<u>ibir Ormsbi is recessi A</u> mit be theme du comité am fantastigne hollyde tes annies ich en l'ibmicies an Contexte Emba mere do Vietnam et achter to loce ameri-Edinialier ainsi cette udane desi dan farrément miss. comine l'estiment apar qui le fantastique stanci v que **symboli**allegnation du sectionie um in ens erdipiens lament into le zombi a imm paste rapports de rande class is americalne the speller is etnamagn. La Part dans l'etonoma: datim, Sab Clark qui Madae a fort et a travers inis conse du fantastiemphat tent an long de Da nente un meillene Bpm te morreau de trus-Betteptionnellement am-

Bemena fantastique, plus ife limie bat jee sms-

a sobit anjourd bai une

& mommence : celle des Musicophes extremement Juhires imais dont la ne ra peut-être pas nu telle des films perno-

iques, dont le realisme Ane férotisme trouble des

drampiriques, et des Ma-

es an lond des chateaux

que il se defend l pent en accentuant

de de terreur dans des

Statemporains. On l'a vu te Festival international tes dont le compte rendu

Dabique est fait par de la defunte revue

om fantastique p. sous la mad'Alain Schlokoff, dans

d'été de « Cinéma

diai > (15 F), qui suit ikindité tout en restant le fantastique dans

Tome après Marilyn Mon-

lan Renoir. c'est une

ten la valeur et l'inté-

saisis par le démon

Bariofi, sur quelques mblies » qui échappent andications et sur les

ili, qu'à de grande the le producteur boides 20nées 40. Val M n Le Film français u. In daire des professionnels du change de formule, kver au rivie n Express u. il continue tualité cinématagraphique manière qui se remité é-ou rationarile a. La manie d'une centaine de pages quarte beng confin a

DE COLOM

9 E S 1 & CHAMPS-ELY

descriptions et san y se l'agriculte excellente triles Innocents », de Claries innocents ... régal pour les cinénamero d'ete de A Scene cinema ». Pour Spécial fantastique > oupages du « Cabidocteur Caligari ilene), du « Caucheoracula a de Terence dion term à la telle-PR 3 le 25 septemetade sur c la Saga ttensteins et le sy-Freaks > (Tod

reter, en somme. Le inima (antastique ne

JACQUES SICLIER

О.

SALLES RÉFRIGÉRÉES

PARAMOUNT ELYSEES • GEORGE V • MARIVAUX • PARAMOUNT MONTMARTRE • PARAMOUNT MONTPARNASSE PUBLICIS ST-GERMAIN • BOUL'MICH • PARAMOUNT ORLEANS • PLAZZA PUBLICIS Only - PARAMOUNT Motifot - PUBLICIS Defende - PARAMOUNT La Varenne - ELYSES II La Celle St-Cloud - EUXY Val d'Yines - CYRANO Versilles ALPHA Argenteuil - DAME BLANCHE Garges les-Gogesse - CARREFOUR Partin - ARTEL Rosny - ULIS Orday

## Une presse unanimement exceptionnelle accueille LE VIEUX FUSIL



NOIRET-SCHNEIDER : leur jeu atteint ici une plénitude qui dépasse tout commentaire. Une œuvre inspirée. (FRANCE SOIR)

Un chef-d'œuvre. ROBERT ENRICO met en plein dans la cible. (LE JOURNAL DU DIMANCHE) Des images d'une rare émotion... Le meilleur film de la rentrée, (PARIS MATCH) \*\*

Un film très réussi... C'est admirablement fait. (LE CANARD ENCHAINE) Ouvre avec fracas la nouvelle saison du cinéma Français. (LE POINT)

ROBERT ENRICO a mis dans le mille. ROMY SCHNEIDER si intelligemment amoureuse. PHILIPPE NOIRET - pesons le mot - sublime. (L'EXPRESS)

Un film très très réussi, (RTL)

Samedi séance supplémentaire vers minuit dans toutes les sailes.

CORINNE CLERY • UDO KIER • ANTHONY STEEL • JEAN GAVEN Un des plus beaux textes érotiques qui soit Le Roman Français contemporain le plus lu dans le monde est devenu enfin un film Adapté par Sébastien Japrisot et réalisé par Just Jaeckin (Emmanuelle) un film de JUST JAECKIN ..... SEBASTIEN JAPRISOT • ..... PAULINE REAGE \_ CHRISTIANE MINAZZOLI • MARTINE KELLY • JEAN-PIERRE ANDREANI • GABRIEL CATTAND IJ SELLGREN • ALBANE NAVIZET • HENRI PEGAY, ALAIN NOURY

ANBASSADE • BERLITZ • CLUNY PALACE • MONTPARNASSE PATHE

GAUMONT SUD • WEPLER • LES BOSQUETS

FLANADES SARCELLES • TRICYCLE ASNIERES • CYRANO VERSAILLES • EPICENTRE EPINAY

GERARD LORIN-ERIC ROCHAT

ATTENTION! Exceptionnellement, ce soir, au BERLITZ entièrement rénoyé, séance supplémentaire vers minuit.

interdit aux moins de 18 ans

the sumero tiennent moins the des fideles d'Alain in les films mexicains

UN FILM DE E

المُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

## Cinéma

MOUT-17TATT

PROPESSION REPORTS

QU'E LA FER COMMO

SETOLE DE DRAGGE

LA TENDRESSE DES 1888

LX VIII X \$150 Code 1

\$101.00 to \$1500 to to

藤 北京25 2 一多年に 日 1972年 - 1972年2日

A STATE OF THE STATE OF R MINISTER STATES

1 471 - D 2 472 - D 2 472 - D 3 472

E STATE OF THE STA

TEL POTEING TO IS WELL

THE PLEASE

**vionn**elle accueille

SCHNEIDER :

. Talier P.

322 6

100 E



## Le goût du fantastiaue

THE GEOOM THE IL MAN ● Andy, un jeune soldat américain, est tué au Vietnam. Soule, de sa famille accablée, sa mère refuse de croire à cette mert. Elle évoque Andy si fort qu'il revient, en effet. Vivant mais étrange, traumatisé ; c'est compréhensible. La joie renaît an foyer. Mais on apprend qu'un camionneur, qui avait pris un auto-stoppeur la nuit du retour d'Andy, a été retrouvé égorgé, vidé de son sang. La bizarrerie d'Andy s'accentue. Un antre crime atroce a lieu...

à Au quatrième Festival in-

ternational de Paris du film fantastique et de science-ficlien, « le Mort vivant » (« Dead of night >) de Bob Clark (acinellement à l'affiche du cinéma Saint-André-des-Arts) a reçu le prix du scénario le pins original. Prix mérité. Le scériste Alain Ormsby a réussi à renouveler le thème du zombi cher an fantastique hollywoodien des années 30, en l'ingrant dans un contexte moderne : guerre du Vietnam et petite ville de province américaine. Réactualiser ainsi cette mythologie n'est pas forcément le politiser, comme l'estiment ceux pour qui le fantastique n'est « sérieux » que symbolique L'originalité du scénario tient plus nux liens cedipiens est unissent Andy le zombi à sa mère qu'aux rapports de la « middle class » américaine avec le conflit vietnamien. La preuve en est dans l'étonnant final du film. Bob Clark qui a décleuché à tort et à travers les grandes orgues du fantastique sanglant, tout au long de l'histoire, mérite un meilleur point pour ce morceau de braexceptionnellement am-

■ La cinéma fantastique, plus

prisé que jamais par les amateurs, subit anjourd'hui une double concurrence : celle des films-catastrophes extrêmement speciaculaires (mais dont la mode ne va peut-être pas darer) et celle des films pornographiques, dont le réalisme plante l'érotisme trouble des baisers vamphriques, et des flageliations au fond des châteaux carpatique. Il se défend comme il peut en accentuant les effets de terreur dans des es contemporains. On l'a vu lors de ce Festival international de Paris, dont le compie rendu dithyrambique est fait par l'équipe de la défunte revue < l'Ecran fantastique », sous la direction d'Alam Schlokoff, dans le numéro d'été de « Cinéma d'aujourd'hui » (15 F), qui suit alusi l'actualité tout en restant fidèle à sa vocation du dossier à thème. Le fantastique dans cette revue, après Marilyn Monroe et Jean Renoir, c'est une promotion. La valeur et l'intér**ti de ce** num<del>tro</del> tiennent moins au délire des fidèles d'Alain Schlokoff, saisis par le démon du superlatif, qu'à de grands articles sur le producteur hollywoodien des années 40, Val Lewton, sur les films mexicains de Boris Karloff, sur quelques < films onbliés » qui échappent aux classifications et sur les films d'herreur japonais. On y trouve sussi une excellente étude sur « les Innocents », de Jack Clayton (d'après Henry

 Autre régal pour les ciné-philes: le numére d'été de P« Avant-Scène cinéma ». Pour 15 F, ce « Spécial fantastique » offre les déconpages du « Cabi-net du docteur Caligari » (Robert Wiene), du « Cauche-mar de Dracula », de Terence Fisher (qu'on verra à la télé-vision, sur FR 3, le 25 septembre), un étude sur « la Saga des Frankenstein» et le sy-nopsis de « Freaks » (Tod Browning).

De quoi rêver, en somme. Le sout du cinéme fantastique ne se perdra pas.

JACQUES SICLIER.

## « La guerre du pétrole n'aura pas lieu »

de Souhel Ben Barka

bins, le Maroc est certainement le ans de prison. moins développé cinématographiquement, celui où les pouvoirs publics récit selon un principe d'alternance courtes scènes pour les traficorager les efforts des cinéastes indéndants. L'œuvre de Souhel Ben Barka n'en prend que plus de relief. par le seul fait d'être marocaine, mais aussi par une recherche atvilstique très poussée au servole d'un propos

di cinematografia » de Rome — Il est le condisciple de Valentino Orsini et de Bernardo Bertolucci — Ben Barka tourne en 1972-1973 Mille et une mains sur l'exploitation des tisserands, hommes, femmes, enfants, qui. pour des salaires dérisoires, fabriquent ces somptueux tapis connuus dans le monde entier. Avec des couleurs chaudes, dans un style de poème visuel. La forme doit com-Souhei Ben Barka, en même temps qu'il dénonce, veut créer une sorte de poème viuel. La forme doit commander au message.

La guerre du pétrole n'aura pas lieu, le second film de Ben Barka va dans la même direction, avec des moyens plus considérables, mais suriout avec un scénario plus élaboré (collaboration de Michel Constantin, professeur français établi au Maroc) et une mise en scène mieux équilibrée. Girolamo Larosa, l'opérateur italien déjà remarqué dans Mille et une mains, a, à nouveau, photooraphie, en couleurs et cinémascone avec une grande force expressive, le décor naturel (raffineries de pétrole, paysages), et plus encore les visages d'ouvriers, de femmes et d'enfants marocaine, a composée a evec une rigueur plastique digne des meilleurs

Le titre, parodique, indique qu'une autre guerre du pétrole — et non plus seulement la guerre des pays producteurs contre les Etats dévelopnés à qui l'on fait paver leur essence quatre fois plus cher - devrait se dérouler dans certaines régions, en marge des protestations officielles de solidarité. Dans une nation imaginaire qui pourrait être le Maroc, une ciélé américaine s'addrèle à inve ti- à son tour dans la recherche du pétrole — le début du film est un peu confus. — et des intermédialres locaux profitent du contrat. Un homme intègre accède un jour à de hautes responsabilités et dénonce la corruption, comme le Jefferson Smith de Mr. Smith au Sénat, de Frank Capra. Au même moment, les grèves se développent dans les raffineries délà existantes, les ouvriers demandent des calaires plus élevés, des garanties sociales. La répression s'abat, le ministre idéaliste est démis

■ π Le Film français n, hebdoma daire des professionnels du ciném change de formule. Avec un format style « Express a, il traitera de l'ac-tualité cinématographique d'une manière qui se voudra « concise et maniere qui se voutra it concese ce rationnelle ». Un numéro spécial d'une centaine de pages paraitra d'autre part chaque mois. Le premier est consacré aux films éretiques et pornographiques.

BALLET -NATIONAL DE COLOMBIE du 4 au 14 septembre à 20 h. 30 (dimanches matinée 15 h.) THEATRE

DES CHAMPS-ÉLYSÉS

Des trois principaux pays maghré- de ses fonctions, condamné à ving Souhel Ben Barka atructure son

ples périodes lyriques entrecoupées de silences — avec de lents mouvements de caméra pour les ouvriers en révolte. Un accompagnement à la filte de musique folklorique roumaine (Georges Zamfir) accentue le contraste. Le film constate gravement una défaite, semble prendre date, sans echématisme ; malgré cette préciosité qui peut encore irriter, son intalligence, se lucidité, on dirait presque sa volonté d'exister, de faire exister le Maroc et le cinéma marocain, le placent à part dans la production du Maghreb et du monde arabe en général. LOUIS MARCORELLES.

★ Studio de la Harpe, Marbeuf, 14-Juillet (v. c.).

Sculpture

## former

## Promenade outre-terre

Ce a'est pas parce qu'on sait tont, qu'on est censé tout savoir anjourd'hui sur les origines et les développements de l'art abstrait qu'on peut se aroité permis de faire la fine bouche devant la petite exposition extraite du Cabinet des destins du Musée national d'att moderne (1). Evidenment, l'abstraction est entrée dans nos moeuts, dans l'hiswite, donc dans les livres qui ne manquent pas. N'empêche qu'il y surs encore des visineurs pour s'émaner, pla-cés en face d'une sommanne de dessins, de l'andace incrovable des novateurs qui, il y a trois quarts de siècle, se sont employés, souvent sans se concerter, à déponiller le réel de ses accessoires. Er qui, depuis trois quarts de siècle, ne font pas encore l'unanimité. Marcel Brion n'a-t-il pas failli se voir fermer l'Académie pour avoir écrit un ouvrage favorable à l'art abstrait?

Ne reprochons pas ses lacunes à un Cabiner de dessins dont, l'an dernier, Jean Leymarie et Dominique Bozo avaient présenté une partie des trésors : le mot n'est pas trop fort. L'organisatent

plante app les nichesses, et sur celles de cet ensemble qui ne présend pas englo-ber cont l'art abstrait, même graphique, de 1910 à 1940. Notre relative ignotance de l'avant gande russe s'estompe un peu plus grâce à ce nouveau consec visuel avec les recherches de Wassili Kandinsky, Ivan Kondrischov, Kasimir Melevitch, Paul Mansonroff, Jean Pougoy, Nicoles Michaelovinh Sourine. Quatre destins de Kandinsky permenent de suivre, de 1912 à 1938, le libre itioéraire d'un monde pureme er infiniment complexe, depuis le Blass Reiser, qu'il fonds, jusqu'à une cosmo-gonle rythmée. Nest points en accension (1925) suffisent à créer et menbler m espace tendu. De Malévitch une seule étude, Dessin pone une composition an cœur d'une doctrine, d'une « idéologie » comme il dissit, significative à blanc et le Carré blanc sur fond blanc.

l'extrême, entre le Carré noir sur fond De Mansouroff -- qui, Dien merci, vit conjours et continue à peindre projets en couleurs chandes de décoration de la place Rouge à Moscou le 1er mai 1921, où s'enroulent courbes er volumes issus du cubisme. Tentarives, variations aux le cercle qu'on retrouve dans les lavis de Kondrischov. Faut-il ramscher Sonia Delaunay,

bien vivante elle aussi, à ce vaste mouvement, à cause de ses origines? Pas du tout. Son nom est inséparable de celui de son mari, Robert Delamay, de l' « école de Paris » constituée autour de 1912. Le choix, volonnirement restreint ici, ne concerne que des cenvres de 1913 à 1916. On remouve (on on découvre) Constratte simultané, et le projet d'affiche pour la Prose du Trens-sibérien, de Blaise Cendrars, et la converture en parchemio peinte à l'huile d'un exemplaire de ce poème qui marque, de son côté, un des plus importat virages de la poésie française... Les deux aquarelles de Robert Delamay, Football, Hélico es Rysbanes, dépassant l'objet,

Trève de pédantisme. Pas besoin de faire un coats sur l'évolution dhigée vers une géomérrie de plus en plus dépouillée de Francisch Kupks, Tchèque très tôt installé en France, pour tendre connu. Il suffit de céder à l'attrait ausrère d'une série exc cenvres : deux de l'époque héroique, Eindes pour « Plans verticans III », Plans par courbes, et les mutes, témoi de l'acheminement escétione des années 30. Comme il suffit de se laisser capriver par une squarelle de Sophie Taeuber-Arp, *la Batean*, de 1918, et surtout par la présence du grand Otto Freundlich : à une Companison de 1937

(linogravure), on en joint une surre

Lorsoina

est devantage qu'un dessin. Mais s'en plaindrait? Pout en savoir dav tage, alles au musée de Pontoise qui a consacré nou un érage à sa donacion. Et Pier Mondrian? Il n'est représente que par une composition. Mais c'est une des pièces maltresses de l'ex-position, le Tabless-Poème, de 1926. Le poème, Textuel, est de Michel Seuphor,

qui a prêcé l'œuvre au musée. Complésons ce petit panorama de l'Europe « abstraite » avec l'Allemand Heinrich Von Boddien, les Scandinaves Viking Eggeling et Vilhem Bjerke-Petresen, les Hongroit Lajos Kossak et Laszlo Moholy-Nagy, le Polonais Henryk Beriewi (Mésmo-Patiera), et contiaplémas ce petit panonsma upons notre promenade dans les autres salles du musée qui valent toujours, elles aussi, le déplacement.

La relation de ma visite au châ d'Entrecasteaux (le Monde du 28 juil-let demier) a suscité l'émoi d'une simable lectrice. Nonobstant l'acrueil sym-pathique de la famille qui a sauvé de la mine. l'ancienne résidence d'été de More de Sévigné, elle s'indigne norsm-ment de la désinvolune avec laquelle ont été dénaturées cermines pièces, badigeonnées d'un blanc agressif, enc. Je n'en avais pas parlé, pas plus que je n'avais mentionné une indiscrète incursion dans l'immense salle de bains en marbre qui « nous mansporte en plein film bollywoodien, on s'amend à voir surgir Liz Taylor d'un bain de lait d'ânesse dans le plus simple appareil »... J'avone, l'annis dà avouer m'èrre beaucoup amusé devant le décor très kirsch de ce lien. Mais quoi ! Cene bâtisse vit, même si des fautes de goût out été commises Et qui ac sont pes letémédiables. JEAN-MARIE DUNOYER.

(1) « Art abstrait 1910-1040 », Ousse national d'art moderne. Jus-

## 

FIN DE LA GRÈVE DES GARDIENS Le travail a repris ce vendredi

dans tous les musées nationaux. Le réforme de statut réclamée par les gardiens de musée n'ayant pas été accordée, le personnel ient ses reve organisations syndicales C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., FEN et F.O. dénoncent la responsabilité du gouvernement dans la prolongation du conflit. Commencé le 20 soût, le mou-

vement de grève qui devait s'achever le lundi 25, avait été prolongé à cause du refus du secrétariat d'État à la culture de recevoir les représentants syndi-

## MORT DE FRITZ WOTRUBA

Le sculpteur viennois Fritz Woimba vient de mourir ; il était âgé de soixante-huit ans.

L'Ecole viennoise contemporaine compte des peintres adonnés au rève fantasmagorique et un sculpteur qui, depuis une quascupieur qui, aspus une qua-raniame d'années, a entrepris un dialogue austère et erigeant avec la pierre : Fritz Wotruba. En fait, lorsqu'il affronte un bloc minéral. le ciseau à la main. Fritz Wotruba rêve aussi, en le construisant morceau par morceau. Sa sculpture a le souffle épique d'une architecture. Une architecture fatte à l'image de l'homme.

Na à Vienne en 1907, Fritz Ne a vienne en 1907, Friiz Woiruba est apprenti graveur à l'âge de quatorze ans, avant de se tourner, à sa dix-huitième année, vers l'horizon plus large de la sculpture, dont il apprend les rudiments avec Anton Hanak. Assez tôt, il avait été soutenu par Parchiterte Josef Hoffmann et l'architecte Josef Hoffmann et s'était ité aux écrivains (Musil) et aux musiciens (Alban Berg). Mais sa sculpture est plutôt classique et traditionnelle. L' « Anschluss » viennois, en 1939, rejette Wotruba vers la Suisse, où il émigre, en quête de liberté, et vit jusqu'en 1945, date à laquelle il revient

Pour Fritz Wotruba, c'est P « année zéro », dans sa vie et dans sa sculpture, qui recommen-

SAINT-SEVERIN

RAYMOND ROHAUER

SHERLOCK

cent sur des bases nonnelles. Rien ne doit plus reposer sur le passé
Il veut une sculpture neuve comme une scatpaire neuve, comme on désirerait un monde nouveau. Et s'attaque plus réso-hument à la pierre et au bronze, dans une recherche de vérité sans concession. Son œuvre était d'esprit c la s si qua. La voici archaïsante ». Il sculpte l'homme par bribes, des bribes qui se structurent dans la manse, d'où elles surgissent à la manière d'une

Fritz Wotruba ne sculpte que des figures humaines. Réves de grandeur : l'homme y a toujours une échelle titanesque, moins par la dimension réelle que par la monumentalité interne. C'est toudours fort et missant cett exculp jours fort et puissant, cett esculp-ture au grand souffle.

C'est ainsi, d'ailleurs, qu'on le voit à la Biennale de Venise en 1850, où il est remarqué comme l'un des sculpteurs les plus significatifs de l'après-guerre. Et c'est en suitant une évolution natus que son ceuvre devatt, durant les années 60, achever son escalade vers la dimension architecturale.

Les Cathédrales homaines, de Fritz Wotruba, toutes empreintes d'émotion et du sentiment du danger qu'avait encouru l'homme durant la dernière guerre, jont de cette œuvre un témoignage exemplaire de l'expérience humaine. . J. M.

SEUL A PARIS



LA GREVE un court métrage de EISENSTEIN Vendredi ALEXANDRE NEWSKI Samedi IVAN LE TERRIELE

Dimanche IVAN LE TERRIBLE Lundi ALEXANDRE NEWSKI

OCTOBRE -

EISENSTEIN

EXPOSITION A LA PAGODE DE 30 MAQUETTES ORIGINALES CRÉÉES PAR EISENSTEIN POUR SON FILM IVAN LE TERRIBLE

ACHINE HANOI hide dory UM GRAND PRIX DU FESTIVAL DE C

> ÉLYSÉES LINCOLN QUINTETTE.

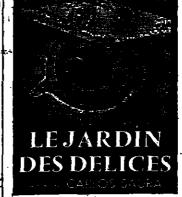

CHERCHONS BILLETS

excellentes piaces assists pour concert N.Y Philharmonic Orchestra le 19 septembre 1975 dans cathédrale de Chartres. Echanga possible avec concert du estra du N.Y. Philharmonic Orcl

18 septembra 1975, Salle Playel. Téléphoner d'urgance & : Mme Jager 525-38-80-



OUYERT EN AOUT

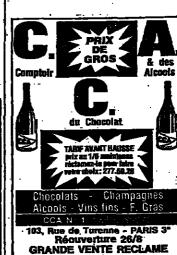

QUINTETTE, v.o. - LA PAGODE, matinée v.f., soirée v.o. - STUDIO MARIGNY, v.f. SAINT-LAZARE - PASQUIER, v.f. - 14-JUHLET, v.f. - STUDIO RASPAIL 216, v.f. -

CAPITAL FILMS - ETOIL EDISTRIBUTION

## les aventures de Comencini a guéri son compatriote Pinocchio de vilain



D'une invention proche de Fellini.

Voilà une œuvre bouleversante, pleine d'humour et de ten-TÉLÉRAMA / J.L. DOUIN dresse qui flirte avec l'intelligence. Film d'un incontestable attrait pour les enfants, comme pour les adultes. A voir très vite. QUOTIDIEN DE PARIS / H. CHAPIER

 UN FILM DE LUIGI COMENCINI D'APRÈS UN CONTE DE COLLODI . AVEC NINO MANFREDI · ANDREA BALESTRI · GINA LOLLOBRIGIDA · VITTORIO DE SICA

La ligne La ligne T.C. OFFRES D'EMPLOI 39,70 34,00 Offres d'emploi "Placards ençadrés" um 15 lignes de hauteur 38,00 DEMANDES D'EMPLO 7,00 8,03 CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC: 65,00 75.89

## ANNONCES CLASSEES

LIMMOBILIER Achat-Vente-Location **EXCLUSIVITÉS** L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

La Ligna La Ligna T.C. 25.00 29,19 30,00 35,03 23.00 28.85

🤃 villas

Dans villege unique de MARNES-LA-COQUETTE

Ppriété de caract. 9d standing, réception 126 € , 5 ch., 3 bains, lardin 1.300 € Prix étevé. — KATZ, gare Garches, 978-33-33.

ANDERNOS Près bassin rapport ou hab., part, de préf. à part, ... f-4, gar., id. 510 m². Parf. état, prix intéressant - (56) 63-16-70.

propriétés

Qualifiant le prochain plan de rel C.G.T. et la C.F.D.T. c

13 FW ---

A 100 855

. . . . . .

-----

15 8230 55

e e garagerana

in asserted the

-:::

75 8 27 17

•

-1 1 -1 1 -1 1

· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

Committee of the committee of the

-12-4 m - 1712 sp cm 12-8

Employ of many champs

of the contract of the second

g granden de la D.G.T. autori en patere vivia

em production districte

- titless (1771) 70 (45) 8 474

Anna di unicipio modunos-Para de pouros condesper e

Person of the tree areas are

\$174 this for our des condes-

The true is protein an bende

ಡೆ ಡಿ. ಸಂಗರಾಣಕ್ಕಾಗು ಗುಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಮಾ

15 Ettet 1 billen et de & &

ದಿ ಶರೀಗಳ ಭಾಗವಿ

North de 1945 1

LA VIE ÉCONC

dès le début de HATANE, A. A. TAN the water the and dent commen Ente Lat. 188 - - - 3 体 二十 人名法格 医线 经线 primer de las PAR HER IN 大·大大大學學學學 SE THE CAN'T SETT PORT CHIMAN The second secon 19:13L \* Fore & :mix

CFDT ISPAN and the secondary of the DEC . . E 20 PM The Section of the Section grande auf der fitte or we drawn but . seeming of the second CALINER PER M erautes partir b A COMPANY OF THE SECOND **在一些技术的 抽样**多 ---**海 热热素 红素** PORTER AND Middler of the · Tantaure de 1980 Administra 144 9 Comment of the THEORY PARTY N Print in the 一大的一些 幸 雄 韓雄 in the second of the -- de nie et an 1904

COLUMN ACCUMENT Coni

YEAR YEAR IS BOOK / BOOK **可能是整理 &** Mar. in -- 2mg bin M. Carrie and the time today

COLD SE CESTIFE INS CONDUCTOR **电流运动器 報報 GB型型 题** Cauge areason as remained Curies CAT CHARLET CAR MA THE RESERVE AND THE PERSON THE THURSDEAL NOW .. BELL TO Company in the Sale of Page ment du taux ses salaires heri cours do secretary trans-S'est' dublis beit an parish at per Er grusse E des genenten diet en des santes dans A tions to receive the second of the to to be required to the same er Contractione Stations The second seconds A SA PARAME ESTREMEN SO SE TOTAL PROPERTY STATE OF THE PROPERTY SEE

ne in mit gerich berfielt. Bei 4 THE THE WASTER BOTH THE PROPERTY AND THE PARTY OF T COMO CONTRA COM SECURIO See . And primarile the CECLES & SECRETA DE MIS CEDT, CAS SISSE MI M cumulate de méstrelemente.

Téhéra U.S. \$ 1000

CRÉDITA MOYEN

THE DELTEC BANKING CORP SOCIÉTÉ CENTRALE I

THE ROYAL BANK OF CANADA INTERN

et accorde per ANTONY GIBBS HOLDIN BANQUE COMMERCIALE POUR L'EURO BANQUE FRANCO-ARABE D'INVESTISSI

BANQUE DE L'UNION EL CANADIAN AMERICAN CREDIT SUISSE (MIDDLE INTERNATIONAL COMMERCH MOSCOW NARODNY BA SOCIETE CENTRALE D

THE DELTEC BANKING CORP THE ROYAL BANK OF CANADA INTERN

## L'immobilier

<u>Paris</u>

MARAIS

19º RUE RIQUET

Sur place tous les lours 10, rue Riquet (voir gard) ou 742-63-71, le matin.

PLEIN 13°

ARRONDISSEMENT

(Jeanne-d'Arc)

CHEFS

ACHETRUR.

négociations, commandes, tion, gestion du service.

SECRETAIRE sténo, comptablité, 13 a. d'expér., rech. emploi stable nécessit. Initiat. et responsab., Paris uniquem. Libre rapidem. Salaire 38,000/40,000. Ecrire Mme BREDA, 165, rue de Ménlimontant, 75020 PARIS.

ime D.E.U.G. de droit, 4 ans

expérience journalisme Afrique noire, ch, emploi journal, agos de presse ou service de presse pour entrepr. proximité ville universitaire. Tél. (28) 26-30-44.

J. H. dégage O. M., ch. emploi comptable, C.A.P., B.E.P., BAC

nmeub. récent. Je cède BEAU 2 plèces 46 == + cave + PARKING + TELEPH.

#### CONSEILS FISCAUX **EXPÉRIMENTÉS**

offres d'emploi

sont recherchés par Important Cabinet d'implantation nationale

#### POUR DIVERSES RÉGIONS

Formation universitaire approfondie, expérience professionnelle, sens des contacts humains, goût du travail en équipe indispensables.

Ecrire à nº 18.883, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris-1es, qui tr.

GROUPE SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

recherche pour son siège administratif 'à PARIS

## SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le candidat doit avoir de solides connaissances périmentées depuis plusieurs années lui permetts — d'assumer la direction des secteurs :

• comptables et fiscaux; • administratifs et financiers;

juridiques ;
 d'assister la direction générale des 25 sociétés du Groupe.

Ecrire avec C.V., références morales et photo à n° 1.692, PUBLICITES REUNIES, 112, bd Voitaire, 75011 Paris, qui transmettra.

Edit. ch. visiteur dynamiq. et organisé pr présentat. ouvrages laux enseignants. Conn. mil. universit. souhail. Ecr. Hermann. 233, rue Lecourbe, 75015 Paris. IMPORTANTE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

Equipe quart, d'un club prévention (zonants, toxicomanes) ch. 309,000 F. 46, RUE HAMELIN, 13 h. à 18 h. ou tél. 727-95-68. Rendez-vous téléph. 325-07-91.

Pour son agence NORD DE PARIS COMPTABLE PRINCIPAL

QUALIFIE et ayant expérience pro Ecr. Archat, 34, b. Haussmann (9') ss réf. R./272, qui fransm. G.B.S. CONSEILS
groupe HILL and KNOWLTON
INT, recherche ATTACHEE DE PRESSE

partaltement bilingue anglals, connaissant les ETATS-UNIS, expérience presse touristique souhaitée, libre immédiatem Contacter M. REI.

## RÉGLEURS

INSTRUMENTISTES SUR Matér PNEUMATIQ et ELECTRONIQ POUR conduite, entret, réparat IMPORTANTE USINE AFRIQUE DU NORD Ecire ou se présenter : ARLI 80, bout. HAUSSMANN ARLI (8°) - SI-Lazare. TELEPH, 522-30-11 et 522-24-88.

URGENT

d'assurances sur la recherche ieune homme, niveau agent de maîtrise,

Neau agent de maîtrise, aeissant la programmatk EN DATABUS ou DATASHARE possible, l'assurance (branche groupe), honer pour rendez-vous 280-63-78, poste 616.



## emplois régionaux

FRA-FOR S.A./BABYGRO 70 M. C.A. H.T. en 1975 1 cours Jacquin - 10000 TROYES renforce son département financier

## **ESCP, ESCN, IUT**

ou équivalent (1 à 3 ans d'expérience si possible) pour prendre en main, avec le controleur

Prix de revient, comptabilité analytique puis après six mois : ●Trésorerie, crédit-recouvrement. Expérience dans la fonction : nécessaire et dans le textile : appréciable.

Anglais Poste à pourvoir très rapidement.

Écrire avec prétentions à FRA-FOR 1 COURS JACQUIN - 10000 TROYES A l'attention du contrôleur financier

Organisme para-public de formation d'Etransers, rech.

1) POUR SA DELEGATION VALLEE DU RHONE (Rhône, Ain et Loke)

— 1 ASSISTANT AU DEVELOPPEMENT!

Bonne formation pédasoplaus dans le domaine de l'enseignement des adultes étransers. Il sera chardé de l'expansion de l'activité de l'organisme, dans le secteur des entreprises notamment, Une sopérience commerciale est soutaitable dans une activité almilaire.

- 1 ASSESTANT **PEDAGOGIQUE** 

chargé de l'organisation de la sestion technique la résion : l'ensemble des cycles de Ecr. ARCHAT, 34, bd Haussma nation pour travailleurs 9°, ss réf. R. 272, qui transn

Postes cadres, Rémunération 3.600 × 13 1/2. 2) POUR SA DELEGATION

1 CADRE CHARGE DE MISSION

respons. polyval. de 1'expansion, de la gestion et de l'organisation des activités de l'organisme dans la résion. Formation pédesocique Indispensable, mais polyvalence de l'expér. professionnelle très importante. Rémunération 4200-4-500X13 1/2.

Chiruralen 54 ans roch, person, ser., topbe, nourr., or s'occuper interleur et fillette 10 ans. Ecr. Dr. CHALMEL. Clinique « les Tilleuis », 35, r. Desiré-Clément, 78 - Conflans-Seinte-Honorine. STEELRAY France Outiliage Bols et Fer crée de nouveeux poste

REPRESENTANTS EXCL

Société financière nat. recten pour délégation RHONE — Agent 25 ans minimum; — Formation bancaire, conta-clientèle; Référence connaissance n leu artisansi; Vénicule.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

NORD DE PARIS

COMPTABLE

PRINCIPAL

nisme dans la région. Formation pédasogique indispensable, mais polyvalence de l'expér. professionale la réside de l'expér. professionale la réside de l'expér. professionale réside l'expérit de l'expé

## appartements vente

LOUYRES RESIDENCE DU PARC

ds résid. 9d stdy, reste à vendre 3 appts 3 et 4 pces, surf. 90-106 m2 Prix 228.000/249.00 F. Téléphonez 471-64-60 pu Visitez sam. 10-12 h., 14-18 h. ; dimanche 15-18 heures. PROXIM. DU LUXEMBOURG RUE DE TURENNE
Imm. anc. en cours rénovation.
Luxueusement aménagé. Stud.
d' 2 pces à paritr de 123.500 F.
Location et gestion assurées.
GROUPE VRIDAUD,
15, rue de la Paix, PARdS (2).

PROXIM. DU LUXEMBOURG
«Résidence Moss.-le-Prince»,
49. RUE MONS.-LE-PRINCE.
Immeuble de standins. Appar-tements de caractère. STUDIOS
et 3 PIECES DUPLEX.
Sur pl. de 10 à 17 h., is les irs
sauf samedi et dim. 633-14-51.

FOCH - MAILLOT

Bei immeuble traditions
restauration et décoration

Visite ce lour, de 12 h. à 19 h., 10, av. Aiphand, PAR!5 (16').

Près rue Tolbiac (bus 27). Je vends dans bei immeuble piein soloil, excellent état général après rénovation totale, 30 STU-JOIOS el DEUX PIECES très clairs, tout confort (moquette, culsine équipée, saile de bains), concus spécialement pour le placement avec importante replacement avec importante replacement et rensellement les 29 et 30, de 13 heures à 19 heures, 39, rue Domrénny, pour visite et renselgnements.

Agences s'abstenir S.V.P.

PEIX VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part. vend ds imm, réc. stands = 15° VAUGIRARD

Part Excellente rentabilité.
PRIX EXCEPTIONN. 55.000 F.
T. 704-89-71 ou 626-52-00.

AGENCE NATIONALE

POUR L'EMPLOI

enseignem.

B.E.P.C. - BACCALAUREAT Dipl. lengues, études sérieuses milieu harmonieux, pension J.F. Ca. Pensién, Vervey Léman, Suisse T. 513855. Rens. Paris 824-94-24

demandes d'emploi

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI

vous propose une sélection de collaborateurs dans les catégories suivantes

CREDIT-MAN. — 31 ans, licencié en Droit, LAE. 6 ans expérience Société américaine en France et Grande-Bretagne, leasing factoring, etc. Double nationalité, française et britannique.

RECHERCHE: poste international en France. Finance, gestion; marketing.

DIRECTEUR COMMERCIAL. — H.E.C., 46 ans. anglais, espagnol; expérience dans distribution des produits grand public; établissement et contrôle des budgets, gestion commerciale, animation des ventes, formation, négociations haut niveau.

RECHERCHE : poste à responsabilités équivalentes.

nement + formation technique; anglais; experience 7 ans : domaines composants métallurgiques, mécaniques, électriques, emballages verres; négociations, commandes, suivi, contrôles factura-

RECHERCHE: poste région parisienne et Bretagne.

CHEF SERVICE APPROVISIONNEMENT. - CA-

DRE III, 35 ans; formation Elect.; 10 ans expérience achats électroniques, électromécaniques : gestion stocks, magasins, transport AVF.

AGENCE SPECIALISEE DES INGENIEURS ET CADRES

2 rise Blanche - 75436 PARIS Codex 09-Tél.280.61.46 (pts 71)

Jeune femme franco-américaine d'utudes supérieures sciences humaines, ecoém, professionnelle discussion de la servici de la serv

RECHERCHE : situation similaire région sienne.

- 33 ans. Ecole Sup. d'Approv

**D'ENTREPRISE** 

#### appartem. achat

134, RUE DE
134, VAUGIRARD
IMMEUB. GRAND STANDING
ENTIEREMENT RENOVE.
Pielo Sobeli. Lardin avec Cas-

GAMBETTA 50 mètres métro PELLEPORT MAGNIFIQUES STUDIOS A PARTIR DE 75.000 F ns imm, entièrement restat LIVRAISON IMMEDIATE

LIVRAISON IMMEDIATE
Location et gestion gratuites
EUREAU DE VENTE sur place,
tous les iours (st dim.), 1-19 h.,
88, r. PELLEPORT. 636-57-00.

**BUTTES-CHAUMONT** Rue Manin, bel imm. tt cft., Liv. + 3 ch. Prix. 380.000. 524-01-50.

I3" - TOLBIAC

Quartier en pleine expansion
et immeuble de qualité.
2 crières d'investissement
sûrs et garantis
JE VENDS DANS IMMEUBLE
DE STANDING DEUX 2 PIECES ET 3 STUDIOS

enflèrement aménagés. (cuisine installée, salle de bains, moquette), Prix nièressant. M'appeler pour ren lez-vous de 8 h. 30 à 20 h. 30 au 325-25-25. 16°. Tr. b. 2 p., 53 ==, 3° s/rue retait neuf, tt cft 770-74-14 très ensoleillé.

QUAL D'ORSAY 300 M<sup>2</sup> 7 pièces princ., 3 b + 2 serv. - 734-23-75. AVENUE MOZART

IMMEUBLE ANCIEN
5 P cuis., 2 bs. tout confort
double exposit, chbre service
Pour rens. et visites: 755-76-57 LOUVRE Pled-a-tere
STUDIOS eu 2 PIECES, cuisine
équipée, bs., wc séparé, moq.
ASC., V.-O. - 343-77-15. ASC., Vol. - 397/15.
PLACEMENT IDEAL
STUDIOS cuisine équipée,
salle beins, wc.
ASC., TEL. A part. 79.000 F
Location et gestion essurées
343-71-22.

343-77-22.

12° IMMEUB. RESIDENTIFI.
9d STUDIO d'artiste
2 pièces. Téléphone : 343-64-29.
Sur place tous les irs, 10-18.
45, RUE DE CHARENTON.

**Gés.-Bertrand.** R.-de-ch., éjés studio + log., s/jardin fleuri 170,000 F. — SO1. 39-10. <u>Région parisienne</u>

LA CELLE-SAINT-CLOUD Splend, 5 pièces sur loggia, tout confort, parkg, impeccab, 265,000 F. Gr. crédit, 989-98-74. PARIS-OUEST. 12 km. Paris « La Gaillarderie » LUX. APPT 6 P.

TR. BEL. RECEPTION (40 == 2) 2 s. bs., moq., culs. équip., TEL Darkg, 430.000 F - 794-88-18 SURESNES-MONT-VALERIEN BEL APPT 5 P.

VUE PANORAMIQUE box, 380.000, - 764-88-18 RGENTEUL Bord 12' gare, imm, standg, conft électr., dispon, 2 p. et 3 p. CONSTANT, 969-20-09, H. Bur. RUEIL CENTRE
10° R.E.R.
ds petite résid., Calme, standa,
disponibles 2 p. et 23 p.
969-20-09, H. Bur. 997-20-97, H. BUT.
Mais-LAFFITTE, dans le parc
magnif. appartem, 9d living +
3 chb., 2 gds balcons, 9arage.
S.A. H. LE CLAIR, 45, av. Fech.
CHATOU - 976-30-02.

Part, A. P., vd. april Party 2 2-3 p., cuis. équip., loggia vilrée cave, parks, tél. Libre d'occup avril 1976. Téléphoner heures bureau 260-39-12, poste 279 et après 19 h.; 954-14-56. SAINT-CLOUD Splendide 5 P. YUE, IIvy dble + 3 chbres, cuis, équip., 2 bs, 2 uc., tél., interph. Terras. Balc., imp. Poes. box. Px 680.000 - VERNEL, 526-01-50. <u>Province</u>

**NANTES - STE-THERESE** Cadre muté vd, quart, calme et résidentiel, appt moins de 5 a., tr. bon stdg, 90 ==2 living, 3 chbres, cuisine, séchotr, saile de bains et salle d'eau, cave, parking couvert. Prix 200,000 F. Téléph. 40-76-79-30 et 40-76-71-03.

les annonces classées du

## Monde

sont reçues par téléphone

du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (période du 1™ juillet au 31 août 1975) au

233.44.31

renseignements: 233.44.21

Une annonce communiquée avant 15 heures peut paraître des le lendemain.

neuves XVIII JULES JOFFRIN Chambres et studios.
2, 3, 4 et 5 pièces.
Habifables début 1977.
PRIX NON REVISABLES.
IAMOSILIÈRE FRIEDLAND,
17, aver. Friedland. BAL. 37-49.

constructions

XIP RUE DE PICPUS Studios, 2 et 4 pièces. Livrables 4 trimestre 1976. PRIX NON REVISABLES. IMMOBILIERE FRIEDLAND, 41, AVOR. Friedland, BAL 92-69.

XIIP TOLBIAC
Studios, 2 et 3 pieces,
Habitables & trimestre 1974.
PRIX NON REVISABLES.
PRIX NON REVISABLES.
IMMOBILIERE FRIEDLAND,
IMMOBILIERE FRIEDLAND,
IMMOBILIERE FRIEDLAND,

M° MAIRIE-MONTREUIL Près centre commercial et ECOLE ET LYCEE ECULE EL LYCEE
Livrable de suite
GRAND et PETIT 3 pièces,
possibil. 4 pièces, à partir de
200.000 F. Sur pl. tous les jours
de 14 à 20 h. (voir gardiens),
14 ter à 20, rue Gaston-Lauriau,
93 - MONTREUIL,
ou 742-63-91, le matin,

Part. love bureau 250 m² Tél.: 260-42-90 + 44-90. VUE S/PARC ET JARDIN

Reste en cours de livraison STUDIOS, cursine équipée, PARKING, Prix 122.00 F. Grand 3 pièces, 80 ms + 13 ms de BALCON. A partir 320.000 F. Vis. sur pl. les sam. de 10 h. 30 à 12 h. 30 et de 15 h. à 19 h. 7, rue Duversier, PARTS (19°) ou 742-63-91, le maiir.

#### locations non meublées Offre

<u>Paris</u>

LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES, 84, rue d'Alésia, 577-78-68 45, r. Héricari, Mo Ch.-Michels 8, rue Ph.-Dangeau, Varsailles Propr. off. studio 2 à 3 p.lèces PARIS div. arrond. et banlieue. T. 728-19-25, 19-43, 19-53.

Région parisienne

CHILLY-MAZARIN de suite, 2, 3, 4, 5 plèces. Dans Immeuble neuf, libres S'adresser 909-59-17.

VILLE-D'AVRAY Dans très beau domaine volley - ball, immeuble libre de suite, chambres de ser-vice, studios, 2, 3, 4 et 5 pièces. S'adresser 945-66-90.

VERSAILLES

Dans Immeuble récent, siudios, 2, 3 et 4 plèces, parf. ét., libres de suite. — S'adresser 951-43-27.

locations meublées Demande

Rech. pour directeur de société étrangère apparlem. 4 ou 5 p. meublé, tél., parking, Boulogne ou 16° arrond. Téléph. 293-57-15.

locations non meublées Demande

R**ocher,** 5, r. du Longeard, 45201 WONTARGIS. 15 (38) 85-15-57.

viagers

Val-de-Loira. Magn. ppié 15 p., Nbrses déc., caves, bit., ferme, culture, parc 4 ba., clos murs. Except. 560.60 + rente 1 t. 78 a. F. CRIIZ 8, rue La Boérie 265-68-98.

Vds Hérault ppriété 2,000 hectos vin, bátim, blen, visile, Écrire Benne, ppriét., 34600 Bédarieux,

## formit de cinere Les annonces peuvent être adressées courrier au journal, soit par téléphone au poste 374.

Chaque vendredi, à portir du 5 septembre, nos lecteurs

retrouveront la rubrique

immeubles pavillons

Wagnepas, pav. 1971, liv. + 3 chbres, cft. mod., ldin. 145.000 + C.F. 526-73-61. 1 10° près métro, 2/3 libres, 750.000 F. — Ecrire R. BERUT 14. rue de la Tombe-Issoire-14° MONTMORENCY. Centre. Part. vend pav. 7-8 pces, lardin 500 m. 450.000 F. Tél. 96433-39, solr. bureaux

VAUVENARGUES 18e A lover bureaux 280 = , parkings, réserves, dar bumeuble neuf, STANDING entrée indépendante, téléphone MONTMORENCY. Vue et cadre verd. Villa récepte, vaste séi, chem. poutres, ples-fenêtre direct, sur idin 800 == + 4 ch, Gde cuis, ft cf. Piscine. Px. 550.000 F. Tél. 969-31-74. S'adr. Compagnie d'Assurance LA PROVIDENCE, 51, rue de Provence, Paris-9 - 280-61-99 MADELEINE (à 100 mètres).
louer, en partie ou totalité
BUREAUX et COMMERCES
imm. rénové. EXCELLENT MONTLIGNON, VIIIa moderne, grand séjour donnant sur ferrasse + 4 chambres, dans frès bear parc 2000 =. Px. 630.000 F. Tél. 989-31-74. imm. rénové. EXCELLEN standing. Possibilité de commerces sur trois étages. Possibilité chambre forte

ENGHIEN, très près la gare gd calme, Jdin 1.000 m³ + maison 200 m³ (8 pces), Prix : 530.000 F. à débattre, 989-31-74 PROPRIETAIRE oue i ou plus, bureaux dans nmeuble neuf. Tél. 758-12-40 PLACE VENDOME

terrains

SUD GIEN, magnifique terrain boisé, ezu, électrichté, 8.000 ==3 à 6 F le m2, gras crédit poss. QUENTIN. Tél. 15 (38) 67-05-81. QUENTIN. 764. 15 (33) 67-981.

QUENTIN. 764. 15 (33) 67-981.

Partic. à partic. Terrain avec C.U., endroit caime, conviendi, gde propriété, eau. électricité, 6 HA, dont 3 HA BOISES, 10 F le m2. — Télébh. 478-80-72.

BON PLACEMENT Particul, vend lot de 3 terrains à ST-GEORGES-MOTEL. (27) Eure. Surf. tot. 5.400=2. Px tot. intéressant en raison urgence: 45.000. Ecr. M. Szukin, 29, rue J.B.-Potin, 92170 VA N V ES.

ETANGS BE BEON, LORET

TERRAINS A BATIR

DOMAINE EXCEPTIONNEL 22 transparent propriété de la Sw. Chauffase électrique, tout conft. Tr. bonne isolation thermique, ie tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de la Sw. Chauffase électrique, tout conft. Tr. bonne isolation thermique, ie tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de sur solation et de la conft. Tr. bonne isolation thermique, ie tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de sur solation et de la conft. Tr. bonne isolation thermique, ie tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de sur solation et de la conft. Tr. bonne isolation thermique, ie tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de sur solation et de la conft. Tr. bonne isolation thermique, ie tout à l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de sur solation et de l'état neuf, terrain formant un sympathique encies de l'état neuf, terrain sympathique encie CHINON, 4 km., mais. 4 p.,

M. Amar prés. tous les jours Bazoche-s-le-Betz, direction A 6, NEMOURS - CHEROY. TEL.: 15-38-92-18-75. Renseignem, et visite Capiner PIERRE FRANÇOIS, 13, rue Louis-Blanc, 58300 DECIZE, Tél. 4-64 ou 2-17, — 16 (86) 50-71-11. TEL.: 15-38-97-18-75.

Entre côie Paradis et Purtobello (Sardalgne) vds terrain 40 ha, tout ou partie, eau, électricité, vier ner. A E le ang. Ecrité, limpeccable. 178.000 F. 479-50-63. tout ou partie, eau, électricité, vue mer. 4 F le m2. — Ecrire S E R R A, Via Vincenzo-Monti, n° 9, SASSARI. Téléph, 39-2-73. impeccable. 178,000 F. 479-50-63.
FORET SENART, poriété classe bord rivière, séjour 50 m², salon, bureau, salle de billard, cuis, équipée, 6 chibres, conft raffiné, terrasse, sous-sol, piscine, perc bolsé paysagé 2,600 m². Proting 1,110,000 F. — AVIS, 11, avenue P.-Sémard, Juvisy. T. 921-33-40.

#### fonds de commerce

Particulier vend grange en cours de restauration, sur 1 ha ter-rain, résion Beuzeville, 17 km. Deauville, Prix 125,000 F. Téléph. Rouen 70-23-94. CANNES. Urgent particulier vd centre ville, FONDS BRASSERIE BAR RESTAURANT NIGHT CLUB, 300 m², licence speciacles, cabaret, 5° calègorie, grande licence alcool, classe A. Cuisine aménagée, cafeteria, air condit., losgala, scène speciacles, état m. Loyer 1.000 F. par mois avec au lor étage appartement 120 m², possibilité Drugstore, ouvert 24 h. sur 24. Ag. s'abstenir. Ecr. M. JACOTTET, 10 r. Teisseire, 06-CANNES, FRANCE. Tél. (V3) 39-24-67.

A vendre cause retraite Téléph. Rouen 70-23-94.

Dans campagne gardoise, bélle propriété 7 km. Nimes, terrain 8,000 m², arbres fruitiers, jardin agrém., villa it conft, surf. lot. 20 m², gar., bur., chibre fraide, avec poss, acquérir commerce sans connais. spéc., comprenant matériel, camion G-7 1,800 kg. Diesel, neuf., cilent. exclusivem. prod. de rég., gardoise, rapp., environ 6,000 F par mols. Prix total à enlever avec 600.000 F. Larges tacfitiés, L. de Palma. Asence le Forum. 12 rus de la Rotonde, 13700 ARLES. Téléph. 16 (90) 96-38-54.

MAISON 6 PIECES

A vendre cause retraite FONDS ARMES. PECHE. COUTELLERIE

Avec ou sans murs. Pour tous enseignam, écr. « le Monde : Publ., nº 6.819 qui transmettra. Publ., nº 6.819 qui transmettra.

ADMINISTRATEURS
DE BIENS
AGENTS IMMOBILIERS
Recherchors pour noire cilentèle fonds de commerce d'administration de blens et d'agence immobilière Paris et rés, parisienne. C.A. annuel H.T. minim. 500.000 F. Ecr. ss. rétér. 62.00 à R.C.C., 10, avenue Matignon, PARIS (8°), qui fransmettra.

#### maisons de campagne

120 km. PARIS, autor. SUD, rég. Mostarais, dans harneau. MAISON CAMPAGNARDE a amenager, cau, étectr., bâthment rustique de 110 = au sol, plèce existante, plus dépend, su milleu id. 600 = 1, très calme.
PRIX TOTAL 68.000 F

Estimation gratuite, discrétion F. CRUZ <sup>8</sup>, rue La Boètie 265-68-70.

domaines

manoirs

VALLEE DE
JUINE et D'ECLIMONT
50 kliemètres Paris
MOULIN
actuellement auberse. Conviend.
pour maises de repos, sémin.
7 bâtiments, 1:00 == hebitab.,
dont 2 saliés de 90 ==7, grande
cheminés, 20 chares + réserves
dans PARC 13:00 ==.
Prix : 1.280.008 F,
ETUDE DEBUSSCHERE
495-6-20.

"ANNONCES DOMI-CILIEES" de vouloir bien indiquer lisiblement sur l'enveloppe le numéro de l'annonce les intéressant et de vérifier l'adresse, selon qu'il s'agit du " Monde Publicité " ou d'une agence.

MAISON 6 PIECES garage, lardin, cour, 7 kilomè tres Sud Fontainebleau, calma 300.000 F. — Tèléph. 423-94-51

Par autor. Sud. COURTENAY-DOUCHY, dans cadre bolsé ex-ceptionnel, 2.400 m²

TRES JOLI CHALET

sél., 2 chb., bains, ss-sol aména-geable, baicon, eau, élect., sec-teur cairme, vue. Px: 140,000 F. Mme Gibein, 45200 châillion-Coligny, T. 15 (38) 92-54-25, ius-qu'à 14 heures et après 20 h.

VALLEE DE L'AVRE

PROPR. CAMP, ent., vaste sél., cheminée, cuisine, 4 chb., s. bs., wc+cab. II.+ch. c. gez. grange, dép., 5.000 = 1 terr. clos, région tr. verdoy. Priz 250.000. AVIS. 23, r. C.-Harleville, Maintenot. 23, r. C.-Harleville, Maintenot. 161. 15 (37) 23-02-29, même dim.

villégiatures

Loue 500 m. plages Antibes et Juan-les-Pins villa F 2, quariter résid. et calme, iardin ombragé. septembre (possibil. à la sam.). S'adr. Aucs Delta, 30, av. Maizère, 6660 Antibes. Tél. 15 (37) 34-21-00 (référ. villa Maryse).

LA LOUVESC ARDECHE

1. 3 Höfel Relais du Monarque

1. 3 N.N. pension 55/85 not.

Lous à vacancier à Thann (Al-sace) chalet de montagne, Px 300-400 P/semaine, KUNEMANN, 16, place Joffre, 68800 ThANN, Tél. 16 (89) 37-18-81 37-02-84.

SAINT-TROPEZ. A louer sep-tembre studio srand standing, 4 person., piscing, Tél. 439-12-96.

Nous prions les lec-

teurs récondant aux

engen in a leaster e prost militaria. STARTON ASSE PARES TO BE OUT THEM THE TAILS TO - ig war ming i gengenbilige mailion of 1979 et cole rales i i magelet 1974 et i "ETT: 1 16"77785 00 Bienigen inweight is gomba-Property that he gas is that Lamb terrer litte lig diete Three returns learn action.

> Langer land land par contrates estal de neture. in marte der Progrösens Parentalis Calabogue - Tel

(Aris financier des s

Lo prisent más est public à sire d'artic

BANK P

mis en place pa

THE DELTEC BANKING CORP

5.

حكذا من الاصل

## LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Qualifiant le prochain plan de relance gouvernemental de « mystification »

## La C.G.T. et la C.F.D.T. appellent à des manifestations dès le début du mois de septembre

Sans attendre la reprise d'activité dans toutes les entreprises, les dirigeants de la C.G.T. et de la C.P.D.T. ont, le jeudi 28 août, lancé un appel commun aux travailleurs pour les inciter à l'action des les premiers jours de septembre.

EXCLUSIVE'S

meubles

errains.

ार्वड वंक

HIM OF CO

L'AGENDA DU MONCE أتتنينه عوينين

setrourence to relative to be

Herric 🗟

propriée

27/44 (E) (

Dans ce texte, les deux confédérations rappellent leurs principales revendica-tions: « Le relèvement du pouvoir d'achat, des salaires, des prestations sociales et des retraites ; le SMIC mensuel à 1700 F pour quarante heures hebdomadaires ; la garantie de l'emploi et des ressources pour tous ; la création de nombreux emplois, en particulier dans les services publics ; la réduction du temps de trapail sans perte de salaire : l'ouverture du droit à la retraite complète à soixante ans ; l'amélioration des conditions de travail ; le respect et l'élargissement des libertés et des droits syndicaux. (...)

» Leur satisfaction permettrait à la fois améliorer les conditions de vie et de travail et de combattre efficacement l'in-

. Le creux de la combativité est derrière nous. » Cette fois la « petite phrase » de la rentrée sociale est de M Edmond Maire. Elle sonne comme une réplique au . Nous apercevons la sortie du tunnel» lancé nar M Jacques Chirac le 18 août et relève en partie, comme les propos du premier ministre, de l'action psy-

En lancant dès la fin du mois d'août un appel à la mobilisation des travailleurs, en annonçant, avant même que leurs militants scient tous rentrés de congés, des manifestations pour les mois de septembre et octobre avec quelques dates précises à l'appul, les dirigeants de la C.G.T. et de la C.F.D.T. ont d'abord voulu allumer des contre-feux. Face au gouvernement qui, à coups d'indiscrétions calculées, occupe deouis une semaine le devant de la scène avec son plan de soutien de l'économie, face au petronat qui, avant même la récuverture des usines, laisse planer la menace de licenclements massifs. les syndicats se devalent de réagir. le crise du pétrole en 1973 et celle de la montée du chômage en 1974 qui ent contribué, deux automnes de suite, à émousser fortement la combativité des salariés pour ne pas laisser chent même à prémunir leurs adhérents contre d'éventuelles mesures surorises que pourrait annoncer le en déclarant que -cl ne sergient que des conces sions faltes sous la pression syndicale et ne changeraient rien à un plan qui apparaît d'ores et déjà à

flation. L'action de ces derniers mois dans les entreprises, celle du 10 juillet à Paris oni déjà contraint le patronat à des reculs. Elles ont exercé une forte pression sur le gouvernement, qui cherche maintenant à gagner du temps en lançant un nouveau plan. Mais tout laisse à penser, en dépit de ce qu'il sera obligé de céder, qu'il s'agit pour l'essentiel d'une nouvelle mystifi-

Face à cette situation, la C.G.T. et la CFD.T. appellent leurs organisations, d'une part, à sprendre des initiatives » dans les entreprises pour exiger l'onverture de négociations sur les revendications des salariés d'autre part, à faire pression sur les parlementaires lors de la session extraordinaire de début septembre pour obtenir « des mesures efficaces contre le chômage et la hausse des prix » (des délégations de la région parisienne se rendront le 9 septembre à l'Assemblée nationale).

Enfin, les deux confédérations ont décidé le principe d'une « journée d'action d'ampleur nationale dans le courant de la seconde

Contre-feux

comme - une nouvelle entreprise de à l'élargissement des droits syndi-

caux, trois thèmes ont été mis en

valeur pour servir de base à des

manifestations. Le premier, proposé

par la C.G.T. dès son congrès du

mois de juin, concerne l'emploi des

jeunes. Il ne manque pas d'actualité,

quand on sait que près de la moitlé

des hult cent quetre-vingt mille

demandeurs d'emploi ont moins de

vingt-cinq ans, Cette situation n'in-

quiète pas que les syndicalistes ; elle

fait peur aux pouvoirs publics comme

peut-être pas loin d'encourager les

dirigeants de la C.G.T. et de la

C.F.D.T. quand its affirment ne pas

vouloir « laisser tomber les jeunes

dans la passivité ou la révoite indi-

viduelle ». Reste à savoir si les

syndicats arriverent à mobiliser ces

garçons et ces filles, fraîchement

sortis de l'école, qui ignorent sou-

vent tout du mouvement syndical

et se méfient de toute forme d'em-

C.F.D.T. et un certain nombre d'or-

ganisations de jeunesse n'ont donné

suffit plus de brandir le slogan « Du

travail pour tous ! - pour voir accou-

rir les jeunes ; nombre d'entre eux

ne se contentent plus de n'importe quel emploi ; ils formulent des exi-

Les deux autres revendications

gences plus précises. Les syndica

en compte?

tes résultate. Il ne

employeurs, qui ne seralen

leurs yeux - pour l'essentiel -

Mais, de même que M. Chirac

s'appule sur quelques indices favo-

rables pour chercher à créer un cli-

mat de reprise, les responsables de

la C.G.T. et de la C.F.D.T. invoquent

durée des grèves, ces demiers mois,

pour affirmer que l'extension des

luttes revendicatives est possible.

L'ampleur inattendue de l'accroisse-

cours du deuxième trimestre ne

s'explique-t-il pas, en partie au moins.

par l'existence d'une pression reven-

dicative des salariés dans de nom-

breux secteurs industriels? La pour-

suite de plusieurs centaines de grêves

et d'occupations d'usines pendant

l'été, malgré l'indifférence d'une opi-

nion publique abreuvée de considéra-

tions météorologiques et routlères, ne

témoigne-t-elle pas de l'esprit excep-

tionnellement combatif des travail-

mente. Les syndicalistes affirment que

· la montée des luttes - n'est plus, en

cette rentrée, une expression galvau-

déclare le secrétaire général de la

C.F.D.T., qu'il existe un processus

L'appel lancé leudi par les deux

centrales est-il de nature à accé-

lérer le mouvement et à mobiliser

des travailleurs? Dans

catalogue revendicatif

ntation du nombre et de la

quinzaine de septembre afin d'obtenir le règlement immédiat, par la voie de négo-ciations, de deux revendications étroitement liées à la solution du problème de l'emploi : retraite complète à soizante ans, réduction de la durée du travail sans perte de salaire » En outre, un a grand rassemblement national pour l'emploi et les ressources des jeunes, eu relation avec le droit au travail et au métier a, est prèvu le 4 octobre à Paris. Cette initiative s'adresse d'abord que jeunes, elle concerne en même temps l'en semble des travailleurs, elle s'insère dans la bataille générale pour la défense de l'emploi. Elle sera précédée la veille, le 3 octobre, de rassemblements et de manifestations de caractère régional.»

Commentant cet appel devant la pres MM Séguy et Maire ont déclaré que sep-tembre serait eun mois d'action syndicale intense » et que des secteurs entiers allaient se trouver de façon relativement homogène en conflit (imprimerie, cuir, textile, C.E.A., etc.). Il faut, ont-ils dit, « frapper vite et

> C.F.D.T., et retenues comme thèmes de manifestations -- la réduction des horaires de travail et l'abaiscement de l'âge de la retraite -nment populaires et d'actualité en raison du chômage pour recuellir l'appui des salariés. Mais, outre que les formes d'actin prévues pour le moment restent blen traditionnelles et limitées — « une lournée d'ampleur nationale ». -- le gouvernement pourrait rapidement chercher à couper l'herbe sous le pied des syndicats en prenant, comme il l'a délà laissé entendre. des initiatives plus ou moins epecta-

#### Eviter la contagion de la querelle politique

Au total, la démarche des syndicats apparaît, dans son contenu comme dans ses modalités d'action très conjoncturelle. Il s'agit de faire face aux operations de « mystificamidation » du patronat, Pas la moinde gauche pourralent apporter aux pouvoir actual. Les deux organies tions cherchant de toute évidence qui divisent la gauche depuis plu-sieurs mois. De même elles se gardent bien, dans leur texte commu d'analyser la nature de la crise économique actuelle ou d'esculase les grandes lignes d'une autre politique à moyen terme. L'horizon

La C.G.T. paraît se satisfaire de cette formule. Forte d'une longue lvse marxiste et de la référence au programme commun, elle a, depuis le début de la crise, repris presque partout l'Initiative dans l'action ; on l'a bien vu lors des grèves de plus désireuse de maintenir l'unité evec les cédétistes que ceux-ci se révèlent mai à l'aise dans la crise et cont condamnés plus souvent à louer les forces d'appoint que les

La C.F.D.T., quì s'est développée au cours des quinze demières années, c'est-à-dire durant la pénomie française, se trouve soudain confrontée à la crise. Elle qui prêloopement économique, faisait preuve d'imagination et d'intuition, éprouve réponses originales aux problèmes aigus du moment, Comment parier d'un mieux-vivre quand beaucoup de travallieurs et de chômeurs ne songent plus qu'à survivre ? Faut-li er des réformes économiques réalistes, au risque de contribuer à sauver un système capitaliste qu'il s'agit de remplacer ? Est-ce le moment d'affirmer sa spécificité et de se démarquer de la C.G.T. alors que l'aggravation de la crise exacerbe stions cul. au sein même de la questions qui, au sem mon... -C.F.D.T., suscitent aujourd'hui

Le durcissement du P.C., qui au sein de la C.G.T., les interro internes de la C.F.D.T. euvent-lis, à court terme, remet tre en cause l'alliance entre les deux confédérations qui, jusqu'à aux difficultés internes de la gauche MM. Séguy et Maire paraissent, pour l'immédiat, soucieux de ne nen faire qui pulase rompre leur unité d'action. Quitte à naviguer à vus en affirmant, comme l'a fait le secrétaire général de la C.F.D.T. sans que son homologue de la C.G.T. y trouve à redire : - L'action syndicale est ır alnon le seul garant de favenir des travailleurs... pour l'im

SYRIAN ARAB REPUBLIC MINISTRY OF THE EUPHRATES DAM

#### **CALL FOR TENDERS** FOR THE CONSTRUCTION OF PUMPING STATIONS FOR THE IRRIGATION OF BIR-EL-HASHIM REGION

n i. sptal data for these pumping stations are:

| Station                         | Number<br>of units | Discharge<br>per unit<br>m3/sec. | Normal<br>static head<br>ms. | Maximum<br>static head<br>ms. |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Bir El-Hashim                   | 4                  | 5,06<br>2,50                     | 20,60<br>6,70                | 21,20<br>7,80                 |
| (High lift) Garwa Alansar No. 5 | 4 ·<br>4<br>3      | 1,00<br>0,500<br>0,300           | 10,00<br>8,60<br>3,90        | 10,50<br>9,10<br>4,20         |

(a) The construction of civil works for the pump houses, inlets, outlets, transformers, and the construction of administrative buildings for the staff running and maintaining the pumping stations.

stations.

(b) Supply and erect all mechanical equipment, including the main pumping units, cranes, drying pumps, draining pumps, sludge pumps, rising mains, various valves, inlet gates, etc.

(c) Supply and erect electrical equipment including main pump motors, other motors, distribution systems, automatic control systems, stand by generating units, cables, etc.

Documents of the Contracts

Documents of the Contract: Contract documents can be bought from the Ministry of the Euphrates Dam, Malki St., Damascus, for Syr. 2, 500.- The documents

contain:(a) Volume 1: Instructions to tenderers.
(b) Volume 2: General conditions.
(c) Volume 3: General specifications.
(d) Volume 4: Particular specifications and bill of quantities.
(e) Volume 5:1.— Drawings of civil engineering works.

5-2 - Drawings of pumping stations (Mechanical and Electrical Equipment).

Information and documents required to be presented with the bids:

(a) Particulars about the financial capacity of the bidding capital, available credits, and supporting letters from banks dealing with them, etc.).

(b) Particulars about the technical capacity of the bidding Firm to carry the works subject of this tender.

(i) Number, qualifications and previous experience of the technical staff to be entrusted with the execution of the protect.

technical staff to be entrument when the project.

(ii) Number, type and specifications of the various equipment, machinery and means of transport to be used in the execution of the works.

(iii) Explanatory note about the method to be adopted in executing the various phases of the required works, with a suggested time-table for the execution of each.

(c) A certified list of similar projects already executed by the bidding firm, supplemented with latters from the owners of the executed projects, testifying that all obligations and works were fulfilled to their satisfaction.

 All offers and documents will be accepted in one of the following two languages: Arabic or English. 8. The tender shall be accompanied by a provisional deposit equal to one million Syrian pounds. The deposit shall be either in the form of cash deposit or an accepted letter of guarantee issued by a Syrian bank or a bank accepted by the Central Bank of Syria.

All the works included in this tender shall be completed within thirty months from the date of issuing the commencement order. A part of the area could be exploited before the end of this period.

The Administration is not bound to accept the least price offer. The tenderer should belong to a country member of the International Bank for Reconstruction and Development (I.R.R.D.).
 The date of 1st November 1975, at 12 o'clock (noon), is the deadline

10. The date of

(Avis financier des sociétés)

Le présent avis est publié à titre d'information seuleme

## BANK PARS Téhéran

**U.S. \$ 10 000 000** 

**CRÉDIT A MOYEN TERME** 

mis en place par

THE DELTEC BANKING CORPORATION LIMITED SOCIÉTÉ CENTRALE DE BANQUE THE ROYAL BANK OF CANADA INTERNATIONAL LIMITED (Nassau)

et accordé par

ANTONY GIBBS HOLDINGS LIMITED BANQUE COMMERCIALE POUR L'EUROPE DU NORD (EUROBANK) BANQUE FRANCO-ARABE D'INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX BANQUE DE L'UNION EUROPÉENNE CANADIAN AMERICAN BANK S.A. CREDIT SUISSE (MIDDLE EAST) S.A.L. INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LIMITED MOSCOW NARODNY BANK LIMITED SOCIETE CENTRALE DE BANQUE THE DELTEC BANKING CORPORATION LIMITED THE ROYAL BANK OF CANADA INTERNATIONAL LIMITED (Nassau)

THE DELTEC BANKING CORPORATION LIMITED

SYRIAN ARAB REPUBLIC MINISTRY OF THE EUPHRATES DAM

(PUBLICITE)

**CALL FOR TENDERS** FOR THE EXECUTION OF IRRIGATION, DRAINAGE AND LAND LEVELLING WORKS OF BIR-EL-HASHIM REGION

The Ministry of the Euphrates Dam in the Syrian Arab Republic expresses its desire to receive tenders for the execution of irrigation, drainage and land leveling works in Bir-Ei-Hashim region (part of section 1 of the Balikh Basin) in Raqua area.

stricated flumes.

raction of a network of open drains of different grades ding to the submitted designs.

bruction of structures related to these canals, drains and (intakes, bridges, culverts, outfalls, etc...).

levelling works and construction of water courses.

rition of subgrades of roads with stabilization.

Documents of the Contract: Contract documents can

itain:

(a) Volume (1): Instructions to tenderers,

(b) Volume (2): General conditions.

(c) Volume (3): General specifications.

(d) Volume (4): Particular specifications and bill of quantities.

(e) Final design drawings.

(a) Particulars about the financial capacity of the firm (its capital, available credits, and supporting letters from banks dealing with clars about the technical capacity of the bidding firm to

project. type and specifications of the various equipment machinery and means of transport to be used in the execution of the works.

Explanatory note about the method to be adopted in Explanatory note about the method to be adopted in the secondary of the required works, with

All the works included in this tender shall be completed within thirty months from the date of issuing the commencement order. A part of the area could be exploided before the end of this period.

The Administration is not bound to accept the least price offer The tenderer should belong to a country member of the International Bank for Reconstruction and Development (LB.R.D.). The date of lat November 1975, at 12 o'clock (noon) is the dead line to receive the tenders at the Ministry of the Euphrates Dam, Malki St., Damascus, Syrian Arab Republic.

JEAN-MARIE DUPONT.

## LA VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

## ÉNERGIE PÉTROLIÈRE

#### LE RATIONNEMENT DU FUEL INDUSTRIEL EST AJOURNÉ

L'administration a décidé de sur-L'administration à decine de sur-seoir aux mesures de rationnement du fuel utilisé par les industriels, mesures qui, après de longs mois d'études et de discussions, devalent entrer en application le 1<sup>et</sup> sep-

Il est difficile de savoir précisément si cet ajournement est de quelques mois seulement ou a sine die n. En fait, la question est discutée au sein même de l'administration. Le marché du fuel industriel est dé-primé à cause de la récession, et il serait paradoral de chercher à mtionner un produit que l'on a des difficultés à vendre (la consomma-tion de fuel lourd a diminué de tion de l'uter tourn à diminité de 12 % environ pendant les sept pre-miers mois de l'année par rapport à la période correspondante de 1974). En outre, on ne veut rien faire qui fasse obstacle à la relance tant attendue de l'activité économique.

● Les quatre cents ouvrières de Les quatre cents ouvrières de la CIP ont reçu leur lettre de licenciement. — Les craintes des salariées de la Confection industrielle du Pas-de-Calais (CIP) qui occupalent leur usine à Haisnes-La Bassée depuis le 18 juillet (le Monde du 27 août) n'étaient pas sans fondement. Les ouvrières viennent en effet de recevoir leurs lettres de licenciement, tandis que lettres de licenciement, tandis que le dépôt du blian de l'entreprise était annoncé le mercredi 27 août au cours de l'audience du tribunal de commerce de Béthune, devant lequel la C.F.D.T. avait assigné le P.D.G. M. Gérard Furnon, confectionneur à Alès (Gard), pour non-palement de salaires. -

## Des contacts diplomatiques sont encorenéces saires pour relancer le dialogue Nord-Sud

on à Washington de « source digne de foi », rapporte l'agence Renter. Cette « fuite » confirme l'impression que Washington pousse à la roue et tient beaucoup à ce que l'annonce de la reprise du dialogue se fasse avant la réunion de l'OPEP, qui débute le 24 septembre, à Vienne, ceci pour donner un atout supplémentaire aux pays pétrollers « modé-rés » dans la discussion sur la hausse du « brut ».

Le son de cloche que l'on en-tend à Paris est différent. Sans doute les premières réactions en-registrées au document de procédure qui a été envoyé aux Dix sont-elles « favorables », y compris celle de l'Algérie. Mais on estime aussi que d'autres contacts diplomatiques seront nécessaires, notamment à l'occasion de la réunion spéciale des Nations unies qui débute la semaine pro-chaine à New-York — à laquelle assiste M. Sauvagnargues — pour

 Aux Etats-Unis, le déficit budgétaire s'est établi à 43,6 mil-liards de dollars (192 millions de francs) pour l'exercice terminé le 30 juin, les dépenses totalisant 334,6 milliards et les recettes 291 milliards de dollars. Pour l'année budgétaire 1975-1976, le déficit serait d'au moins 60 mil-liards de dollars. — (Agefi.)

La France lancerait ses invitations aux dix délégations participant à la « réunion préparatoire » à la Conférence sur l'énergie et les matières parmières (Etats-Unis, Japon, C.E.E.; Arabie Saoudite, Iran, Algérie, Venezuela; Brésil, Inde, Zaire) au début du mois de septembre, diton à Washington de « source digne de foi » reproprie l'agrèce d'avril dernier ne se répète pas.

En d'autres termes, on estime à septembre ne justifie pas que l'on brusque les choses. Au demeurant peu trop vayante, et la diplomatie française a tendance à la justifie pas que l'exchec d'avril dernier ne se répète pas.

En d'autres termes, on estime à septembre ne justifie pas que l'on brusque les choses. Au demeurant peu trop vayante, et la diplomatie française a tendance à la justifie pas que l'exchec d'avril dernier ne se répète pas.

En d'autres termes, on estime à septembre ne justifie pas que l'on brusque les choses. Au demeurant peu trop vayante, et la diplomatie foi peu trop vayante, e

ger genante. — Ph.S.

## MONNAIES ET CHANGES

La réunion des ministres des Finances de la zone Franc

## LE FONDS DE SOLIDARITÉ VA ÊTRE CRÉÉ

Après la réunion des ministres des finances de la zone franc, qui s'est tenue à Paris, M. Jean-Pierre Fourcade a donné quelques précisions sur la position que la France défendra à l'as-semblée générale du F.M.L qui s'ouvre jundi à Washington. Il ne s'agit pas, a-t-il dit en substance, quand la France ré-

et ensuite se donner un objectif de retour progressif à un sys-tême de change fixe. La France est prête à examiner séparément cette question de celles des autres points de l'ordre du jour (ventes d'or au F.M.I., augmentation des

d'or an F.M.I., augmentation des quotas, etc.), alors que les Américains veuient toujours présenter un projet d'ensemble. Les pays de la zone franc ont appuyé la these de M. Fourcade sur la nécessité d'en revenir à des taux de change stables. En ce qui concerne la conférence monétaire « au sommet » proposée par M. Giscard d'Estaing, M. Fourcade a dit que deux solutions étaient possibles: ou

clame le retour à la parité fixe, de rétablir le système de Bretton-Woods. Dans l'immèdiat, il faudrait prévoir un gentlemanagreement entre les principaux Risats pour que leur monnaie fluctue à l'intérieur de certaines limites inférieures et supérieures, et ensuite se donner un objectif de retour progressif à un sysavait été lancée par la France. avait été lancée par la France à la conférence de Bangui, sera sans doute créé d'ici le début de sans doute créé d'ici le début de l'année prochaine. Le fonds aura pour mission d'accorder des bonifications d'intérêt ou des garanties pour des prêts internationaux que pourralent contracter non seulement les pays appartenant à la zone franc, mais d'autres pays francophones, tels que, a dit M. Fourcade, le Zaîre, la Guinée, le Burundi. le Ruanda ou tel ou tel autre encore. La Prance financera la moitié de ce fonds de solidante, l'antre partie étant financée par les pays de la zone

taing, M. Fourcade a dit que deux solutions étaient possibles: ou bien une conférence «au sommet» des chefs d'Etat, qui travailleraient sur rapports mique, qui accorde des intérêts d'experts, ou bien la formation de sono-mique, qui accorde des intérêts bonifiés, vont être augmentés.

(Publicité)

#### SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER NIGÉRIAN

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES

Un appei d'offres est lancé auprès de fabricants bien établis pour l ruiture de :

(a) 151 voltures de voyageurs.

(b) 20 wagons à crémalilère (pour transport de voltures). (c) 10 wagons réfrigérants.

(d) 55 locomotives de ligne Diesel à transmission él en régime continu : 1.800-1.700 ch. bruts.

Les demandes de documents de soumission seront

THE CROWN AGENTS L DIVISION 4 MILLBANK LONDON SWIP 3JD

ANGLETERRE TELEX: 916205 TELEGRAMMES: CROWN LONDON Les documents de soumission pourront être délivrés aux dema bonne foi à compter du 5 septembre 1975.

Les références qui suivent devront figurer sur toute demande de

oumission:
Article a LZM/NIG RLY B 5/16867
Article b LZE/NIG RLY B 5/16869
Article c LZJ/NIG RLY B 5/16870
Article d LIB/NIG RLY B 5/16888

Les offres complétes seront soumises aux CROWN AGENTS au plus tard le 31 octobre 1975.

(Avis financier des sociétés).

# Bayer, une promesse

L'accroissement rapide de la population mondiale exige la mobilisation de toutes les ressources de la chimie. Pour assurer de bonnes récoltes et protéger les stocks de denrées alimentaires: Bayer est là - c'est son affaire.

Les hommes ne vivent pas que de pain, ils doivent pouvoirs habiller et se loger, protéger leur santé. ils aiment voir des formes et des couleurs égayer leur environnement: Bayer s'en charge.

Produits phytosanitaires, médicaments, peintures et vernis, fibres textiles et des milliers de matériaux chimiques: Bayerestià. Le dynamisme et la vitalité de cette entreprise mondiale sont des atouts certains; son potentiel scientifique et ses efforts de recherche sont en effet fondamentaux pour aborder l'avenir.

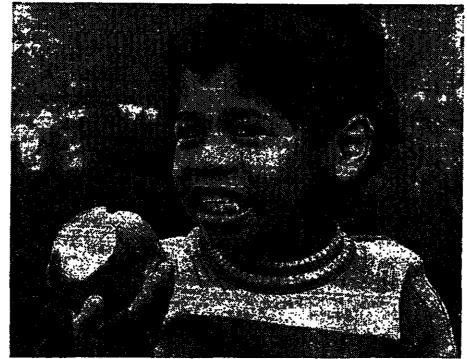

Kim ne risque pas de mourir de fatm, mais il faut que demain aussi, il puisse se nourrir no iui, des millions d'autres enfants sur la terre.

| PARTY AND ALL MARAGEMENT STATE (N) 6000                                                                                                                                                                                                                                | ntation abrėgė                   | e)                                  |                                                          |                                                   |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Actif                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bayer<br>AG<br>Millions<br>de DM | Bayer<br>Monde<br>Millions<br>de DM | Passif                                                   | Bayer<br>AG<br>Millions<br>de DM                  | Bayer-<br>Monde<br>Million<br>de DM          |
| Valeurs (mmobilisées<br>Participations                                                                                                                                                                                                                                 | 3 349<br>2 272                   | 7 672<br>748                        | Capital social<br>Réserves légales et                    | 1 910                                             | 1 910                                        |
| Autres valeurs immobilisées<br>Stocks                                                                                                                                                                                                                                  | 128<br>1 587                     | 205<br>4 989                        | facultatives<br>Bénéfices encaisads des                  | 2 325                                             | 2504                                         |
| Créences aur clients<br>Autres éléments d'actif                                                                                                                                                                                                                        | 1 421<br>349                     | 2 832<br>887                        | années précédentes<br>Postes de péréquation pour parts   | -                                                 | 68                                           |
| Liquidités<br>Poete de péréquation et de                                                                                                                                                                                                                               | 813                              | 1 310                               | en possession de tiers<br>Provisions pour pensions       | 1 010                                             | 887<br>1 295                                 |
| consolidation                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 507                                 | Autres provisions<br>Emprunts convertibles               | 363<br>591                                        | 928<br>887                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     | Autres engagements à long<br>terme<br>Autres oblications | 1 780<br>1 595                                    | 4 667<br>5 470                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 899                            | 18 930                              | Bénéfice du bilan                                        | 325                                               | 316                                          |
| Compte de profits et pertes pour t                                                                                                                                                                                                                                     | 974 (présentat)                  | ion abrêcéei                        | <del></del>                                              | Baver                                             | Baver-                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     | ,<br>                                                    | AG<br>Millions<br>de DM                           | Monde<br>Million<br>de DM                    |
| Chiffre d'affaires<br>Matjères premières et autres dépe                                                                                                                                                                                                                | mene non nein                    | entidos sánas                       | råment                                                   | 9 441<br>6 352                                    | 18 879<br>10 157                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOII P100                        | or server defeat                    | i di balancia                                            | 4089                                              | 8722                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                                                          |                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                                                          | 389<br>4 458                                      |                                              |
| Dépenses de personnel y compris<br>Amostissements                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                     |                                                          | 389<br>4 458<br>2 757<br>685                      | 9 153<br>5 699<br>1 338                      |
| Déparses de personnel y compris<br>Amortissements<br>Frais financiers                                                                                                                                                                                                  | pansions de re                   |                                     |                                                          | 389<br>4 458<br>2 757                             | 9 153<br>5 699                               |
| Dépenses de personnel y compris<br>Amortissements<br>Frais financiers<br>Impôts sur le révenu, les bénéficas<br>Bénéfica net total.<br>Affectation aux réserves                                                                                                        | pansions de re                   |                                     |                                                          | 369<br>4 458<br>2 757<br>685<br>216<br>428<br>332 | 9 153<br>5 699<br>1 398<br>755<br>740<br>621 |
| Receites provenant des participati Dépenses de personnel y compris Amortissements Impôts sur le revenu, les bénéfices Bénéfices aut total Affectation aux réserves de la Bayer AG des Sociétés AG des Boulétés revenit à des écélonss Bénéfices revenit à des écélonss | pensions de re                   | diales.                             |                                                          | 389<br>4 458<br>2 767<br>685<br>216<br>428        | 9 153<br>5 699<br>1 338<br>755<br>740        |

**Bayer Aktiengesellschaft** Leverkusen - Allemagne

## Activité 1974:

- La hausse du coût des matières premières affecte profondément l'industrie chimique. Le chiffre d'affaires monte en flèche, mais la quantité de produits vendus ne dépasse pas celle de l'année
- Bayer peut s'appuyer sur ses exportationsetsaproductionál'étranger, leur part représente 66% des ventes mondiales.
- Bayer développe ses investissements: 1.797.000.000 DM dans le monde, dont 63% en R.F.A., mais aussi aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe.
- Bénéfices après déduction de l'impôt: 392 millions de DM pour Bayer AG, 621 millions de DM pour Bayer-Monde.
- Accroissement des réserves facultatives de 204 millions de DM, dont 67 millions de DM pour Bayer AG.
- Décision de l'assemblée plénière du 25 juln 1975: pour l'exercice 1974, chaque action d'une valeur nominale de DM 50,- reçoit un dividende de DM 8,50 contre DM 8,- en 1973.

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Emprunt 5 % 1967 : Echéance optionnelle au gré des parteurs Electricité de France a émis en 1961 es obligations de 250 F portant atérêt au taux nominal net de

5 %. Ces titres sont remboursables, par

vantes.

Les porteurs peuvent obtenir, par anticipation, le remboursement de leurs titres à 275 F le 25 janvier 1976, à condition de les avoir déposés avant le 25 septembre 1975 à l'une des caisses désignées par la Caisse nationaie de l'energie.

Toutetois, Electricité de France a l'intention d'offrir une augmentation du taux d'intérêt, et, éventuellement, des primes de remboursement aux porteurs qui n'useraient pas du droit de demander le remboursement de leurs titres au 25 janvier 1976.

Electricité de France a également l'intention d'offrir aux porteurs la

l'intention d'offir aux porteurs la possibilité d'obtenir le remboursement anticipé de leurs titres à une échéance normale qui sersit au plus tard celle du 25 janvier 1983. Les obligations non déposées au 25 septembre 1975 bénéficieraient, pour la période postérieure au 25 janvier 1976, d'une majoration d'intérêt — et éventuellement des primes, — telle que, compte tenu des autres avantages dont jouissent les porteurs, y compris la nouveile échéance optionnelle, le rendement des titres soit en harmonie

avec les taux pratiqués sur le mar-ché financier au milieu du mois de septembre 1975 pour les emprunts ayant des caractéristiques compa-

intérêt au taux nominai neu 5 %.

Ces titres sont remboursables, par séries égales annuelles tirées au sort, le 25 janvier de chaque année jusqu'au 25 janvier 1991. Le prix du remboursement est de 275 P pour l'échéance de 1976, et de 300 P pour les échéances suivantes.

Les autres caractéristiques companies des autres demoureralent inchangées. Un second communiqué, publié au milleu du mois de septembre, prédéance 300 P pour les échéances suivantes.

Les autres caractéristiques companies des autres demoureralent inchangées.

Les autres caractéristiques companies des autres demoureralent inchangées.

Les autres caractéristiques companies des autres demoureralent inchangées.

## CARREFOUR

Le bénéfice provisoire de la Société Carrefour du premier semestre 1975 s'élève à 34.1 millions de francs contre 79 millions de francs au premier semestre 1974.

Pour la même période, les amortissements s'élevent à 35.1 millions de francs contre 29.4 millions de francs contre 29.4 millions de francs

pour le premier semestre 1974. Ces résultats reflétent les effets de la politique de blocage des mar-ges en vigueur depuis décembre 1974 mais demeurent conformes aux prè-visions de la société. Sans nouvelle dégradation de la conjoncture, les résultats de la société, pour l'exercice en cours, devraient être dans l'axe de ses devraient être dans l'axe de ses

#### SYRIAN ARAB REPUBLIC MINISTRY OF THE EUPHRATES DAM

(PUBLICITE)

## **CALL FOR TENDERS**

FOR THE EXECUTION OF THE HEAD REACH OF THE LOWER MAIN CANAL IN THE BALIKH BASIN REGION

I. — The Ministry of the Euphrates Dam in the Syrian Arab Republic expresses its desire to receive offers for executing the first part of the Lower Main Canal, approx. 18 kms. long, 140 m3/sec. discharge with all structures related to this reach of canal. The intake of this canal lies just upstream the Euphrates Dam.

II. — Required Works:

(a) The construction of the head reach of the Lower Main Causi approx. 18 kms. long, including earth works and lining according to the contract documents and the detailed working drawings to be submitted later.

(b) The construction of all structures related to the same reach canal.

(c) The construction of a tunnel (a part of the canal, 1,00 km. long) ms. internal diameter with R.C. lining. However, the tenderer may bmit an alternative offer replacing the tunnel by an open channel.

bmit an alternative offer replacing the tunnel by an open channel.

III. — Contract Documents:
Contract documents can be bought from the Ministry of the Euphrates
III. Malki St. Damascus, for Syrf. 2,000. The documents contain:
(a) Volume 1: Instructions to tenderers.
(b) Volume 2: General specifications.
(c) Volume 3: General conditions
(d) Volume 4: Technical project:

1) The Lower Maio Canal.
2) The Tunnel.
3) The Structures.
(e) Final design drawings of the Canal, tunnel and structures.

IV. — Information and documents reported to be presented with

IV. — Information and documents required to be presented with the bids:

(a) Particulars about the financial capacity of the firm (its capital, available credits, and supporting letters from backs dealing with

them. etc.i.

(b) Particulars about the technical capacity of the bidding firm to carry the works subject of this tender.

1) Number, qualifications and previous experience of the technical staff to be entrusted with the execution of the project.

2) Number, type, and specifications of the various equipment, machinery and means of transport to be used in the execution of the works.

3) Explanatory note about the method to be adopted in executing the various phases of the required works, with a suggested time-table for the execution of each.

(c) A carrified list of similar projects already executer by the bidding firm, supplemented with letters from the owners of the executed projects, testifying that all obligations and works were fulfilled to their astisfaction.

V. — All offers and documents will be accepted in one of the following two languages : Arabic or English. VI. — The tender shall be accompanied by a provisional deposit equal to five million Syrian pounds. The deposit shall be either in the form of cash deposit or an accepted letter of guarantee issued by a Syrian bank or a bank accepted by the Central Bank of Syria. VII. — All the works included in this tender shall be completed within thirty months from the date of Issuing the commencement

VIII. — The Administration is not bound to accept the least price offer.

IX. — The tenderer should belong to a country member of the International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D.). X. — The date of let November 1975, at 12 o'clock (noon) is the deadline to receive the tenders at the Ministry of the Euphrates Dam. Malki St., Damascus, Syrian Arab Republic.

Y The last of the last of the last TABL OF STREET, SOURCE INDICES QUOTIDOES :144E2 Base 100: 11 400. Control of the same seed to the same see MOUVELLES DES SOCI REPORTED TO SECURE OF THE PARTY n a di interior Sa 1552 maioris Figure Commission FOR THE PROPERTY OF THE PROPER es des americas más miercas consti 100 000 th 15 1 BOURSE DI PARIS -

LES MAICHES

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO

**7 1** 

, C#3

& creux mais résistant

VALEURS START SAME YAL YALEURS ...... France (La) ... 200 Prespression 5 A 507 Prespression . 166 Presspand . 146 STO CAPE CAPE AND SAME SAME AND SAME SAME AND SAME SAME AND SAME SAME AND SAME AND SAME SAME AND SAME AND SAME AND SAME AND SAME \$ 1578-1365 \$ 2508-1365 \$ 2508-13-5-5-1 \$ 264-13-5-5-1 \$ 26-5-5-5-1 \$ 26-5-5-5-1 \$ 26-5-13-6-1

33.51 C 1950 Service Statement of the Control of Court Dermier YALEURS ಾನೀಟ್, ವಾಗ್ಯ 43 M. Gredit stat. 151 78 institut. 151 78 li.##ts 1952 Freestet. Fr Cr el B (Cie) Linguite 3 to the line (Ties) to the line (Ties) TOTAL CONTRACTOR TOTAL Interbasi Localizaccière

Localinancière (25 Lyon-Aleman) (5) Son Mary Green (26) tant ten de la creveté du Céta: cui mans est supports gum mainteir miste dans nos dernières éditions, des exveus manount furfact de la cours, Elles sont corrigées le fautemain dans de grandifie bas YALEURS Preced, Premier Demier Cours Cours Cours VALEUR (3) CH.E 3 2... | 1229 50, | 1213 ... | 1213 ... | 1213 ... | Emez (C.S.). 730 183 375 215 Emetro-Heat Eng. Matri E. T. Laptenge Ester S.A.F. 528 719 511 539 712 510 134 174 77 424 564 91 97

Carretons
Casmo
Casmo
C.O.C.
Catriem
Char Renn.
Char Comm.
Cheers
Chan. Could.
Char.
Char.
Chor.
Char.
Chor.
Char.
Chor.
Chor. 

120 12 120 12 113 150 10 150 15 147 18 10 61 50 61 50 62

₹.

Minch, Mai litrae, Plat Minc, Ch. Minc, Ch. Minc, Ch. Minc, Ch. Minch, M





| المتنات : |   |
|-----------|---|
|           | · |
|           |   |
|           |   |
|           |   |
|           | - |

CHANGES

Promos de la zone Franç TÉ VA ÊTRE CRE

pared for de fireton-let. I far-principally induced a Montal Property of the Control of th Sa onject A un eye La Prance Sparenter dus autres er (beries lesson Ses les Alber-

> A B & G. T. TABLE ...

MALL FOR TERCERS

LES MARCHÉS FINANCIERS

Marché creux mais résistant

PARIS

l'évolution de Wall Street leu-York s'étant stabilisé, Pan en fait autant. Sur le marché de l'or, lescours

Sur le marché de l'or, lescours du métal fin ont été plus soutenus. Le lingot a regagné 5 F à 23 225 F et le kilo en barr 18 F à 23 187 F. Les pièces, en revanche, ont flèchi, le napolon cédant, pour sa part, 19 F à 256,80 F. Le volume des ransactions a augmenté pasunt de 12,88 à 15,52 millions de?

Aux valeurs étrangères redressement des américaine et des péroles internationaux. Les mines d'or ont été un pu mieux orientées. nes d'or orientées.

LONDRES Nonvelle avance

Marché creux mais résisiant

Le plus grand désœuvement a régné jesudi à la Bourse de Paris, qui s'est juée dans un quastiment séance ne jut, en esjet, plus creuse. Du jait de la maigneur des échanges, les transactions jurent littéralement expédiées, et, à 13 h. 15 la presque idualité des valeurs inscrités à la grie avient été cotées, laissant étusi aux boursiers tout loisir d'entonner leurs chants javoris, comme ce jut le cas au premier étage sur le groupe « E ».

Le manque d'affaires n'a cependant pas été préjudiciable au morthé. Le repli des cours s'est arrêté, et dans tous les compariments, ou presque, la tendance jest avéret très résistante. Au iotal, l'on a compté une quinzaine de hausses. excédant nurement! 1 %, et un nombre à peu près égal de baisses. Dans toute cette grissille, un secteur s'est quand nême distinqué : le bâtiment. Mais ce jui vraiment l'exception, qui confirme la règle.

Brei, une séance pour rien, dont l'adice Chainet et Cie a parjuitement illustré le vide en s'instrument illustré le vide en s'instrument un clôt ure à 131,6 (— 0,40 points).

La perspective d'une envelope de 25 militards de francs por relaucer l'économie n'a pas, serioper sur les chances de sucès du plan de soutien et attendnt, pour se faire une idée un peu lus précises sur la que es tion, l'en connaître le contenu exact. l'ans précise sur la que es tion, l'en connes contre 321 milliards de courrons situatent. L'on continue de store févolation de Wall Street, leuvyork s'étant stabilisé, pars en juit mutant.

NORSK HYDRO. — Bénéfice avant impôts de l'exercice clos le 30 juin deruler : 229 millions de couronnes contre 222 millions, Le chiffre d'affaires s'élève à 4.13 milliards de couronnes contre 222 millions, Le chiffre d'affaires s'élève à 4.13 milliards. Dividende inchangé de 12 %.

CARREFOUR. — Bénéfice provisoire de la société pour le premier semestre : 34.1 millions de francs contre 79 millions.

HOECHST. — Le bénéfice avant impôts pour le premier semestre s'élève à 460 millions de deutschemarks, marquant sinsi une dimitution de 51.5 % par rapport à la période correspondante de 1974. La société mêre enregistre de son côté une chute de 47 % de son bénéfice avant impôts, qui revient à 260 millions de deutschemarks. Pour cette période le chiffre d'affaires mondial atteint 9 890 millions de deutschemarks contre 9 890 millions, Les dirigeants indiquent que, en raison de la faiblesse persistante de la demande et de l'augmentation sansible des coûts, les perspectives de profits pour le second semestre ne sont guère brillantes.

BOURSE DI PARIS - 28 AOUT - COMPTANT

NEW YORK

Une flambée de hausse

Une flambée de hausse s'est produite jeudi à Wall Street. En progrès dès l'ouverture, les cours ont monté régulièrement durant toute la séance et, en clôture, l'indice des industrielles s'établissait à 828,47 avec un gain de 22,45 points sur la veille, le pius élevé enregistré en vingt-quatre heures depuis le 27 janvier dernier (26,05 points).

La légère baisse des taux des c'étéeral funds » a grandement reportisé cette reprise en laissant espérer une prochaîne déteute du loyer de l'argent. Mais la tendance au ralentissement de la croissance de la masse monétaire a également joué un rôle non négligeable. Si elle se confirmait, la Réserve fédérale pourrait être amenée à assouplir sa politique à l'égard du crédit. Cartains du moins le crolent. Le marché, enfin, a pris bonne note des progrès de la mission Klesingar au Proche-Orient, qui pourraient rapidement aboutir à un accord israélo-égyptien sur le Sinai.

Seule déception de la journée, le volume des transactions est resté faible : 14,53 millions de tires ont changé de mains contre 11,11 millions la veille.

Sur 1 755 valeurs traitées, 1 258 ont pour sur le 155,60 (+ 2.78); services publics, 78,70 (+ 1,21).

|                     | 27/8   | 28/8     |
|---------------------|--------|----------|
|                     |        |          |
| COD                 | 44 1/2 | 44 3 4   |
| I.I                 | 45,68  | 45 7/8   |
| COIRE               | 25 ]/8 | 27 1/8   |
| ease Manbattan Bank | 32     | 32 1/2   |
| s Pont de Nemeurs   | 119    | 122 1 2  |
| asturan Kodak       | 89 3/8 | 92 1.4   |
| CXCm                | 24 5 8 | 86 1 . 2 |
| WO                  | 38 1 2 | 39 1.4   |
| eneral Electric     | 44 1/2 | 47       |
| eneral Foods        | 22 3 4 | 23 7/8   |
| egeral Motors       | 47 7/8 | 48 1/2   |
| 00dyt2/             | 18 5 8 | 18 7 8   |
|                     | 121    | 186 1/4  |
| B.M                 | 1978   |          |
| 1.3.                |        | 29 1/2   |
| emeceti             | 32 3 8 | 33       |
| iebil Cil           | 42 1,2 | 43 3 /8  |
| R287                | 25 6.8 | 26 1/2   |
| chlumberger         | 74 1/2 | 77 [ 2   |
| ERCO                | 24     | 24 1 4   |
| A.L. 18G            | 2114   | 22 ( - 4 |
| Man Carbide         | 59 7/8 |          |
| S. Steel            | 82 3 B | 63 1/4   |
| estinohouse         | 15 3/4 | 16 3/8   |

COURS DU DOLLAR A TOKYO 23/8 29/8

|    | VALEURS                                                                                                                           | Coars<br>précéd.            | Détraier<br>Cours        | - VALEURS                                                                                                              | Coers<br>précéd.         | Dernier                | VALEURS                                                 | Cours<br>précéd.         | Dermier                    | VALEURS                                                      | Cours<br>précés.           | Demier                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ı  |                                                                                                                                   |                             |                          | Bec-Lamethe                                                                                                            |                          | 323                    | Agasseint S.A                                           |                          | 500                        |                                                              |                            | COURTS                      |
|    | Ovenza<br>Pravidence S.A<br>Révillon<br>(Ny) Sade                                                                                 | 199 ·<br>425 · ·<br>125 · · | (\$5<br>421<br>125       | But-Lamethe<br>E.L.M. Lebianc<br>Ernauli-Semna<br>Facem                                                                | 251 ·<br>274 ·<br>482 50 | 251<br>278             | Sexfra Réunias<br>Synthetabo                            | 0181                     | 181<br>477                 | Gerzert<br>Clare<br>Grace and Co                             | 3 [ 58]<br>1 [5 58]        | 4 115 7                     |
|    | Santa-Fe<br>Soffo                                                                                                                 | 53<br>72 <b>50</b>          | 53 .<br>21 En            | Facem.<br>Forges Strasbeers<br>(LI) F.B.M. ch. fer                                                                     | 144                      | 54 50<br>126           | Diagn et Main<br>Officer - S.M.D                        | 74 50<br>115             | HZ.                        | Procter Cambin                                               | 1777                       |                             |
|    | Selletz                                                                                                                           | 23F                         | 444 80<br>39 50          | Hater 15-O.C.Fa.                                                                                                       |                          | 42 i<br>205            | Agache-Willet<br>Fograpes-S.F.R.F.<br>Laigiers-Roubaix, | 4 10<br>4 20<br>50<br>50 |                            | Courtanids<br>Est Assettmen<br>Canadian Patif                |                            | 1953<br>69.                 |
|    | Cambedge                                                                                                                          | 401<br>35                   | 404<br>38                | Lockaire                                                                                                               | 151                      | 157<br>105 90          | Restilere<br>Saint Friends                              | 365<br>23                | 52 56<br>356 .<br>23 .     | Wagens-Lits<br>Barlow-Raed<br>British Am Tob                 | 17 SA                      | 81 .<br>17 &<br>24 9        |
| l  | Madag, Agr. Ind.,<br>Mimer.,<br>Padang,                                                                                           |                             | 12.50                    | Metal Deploys                                                                                                          | 229 .                    | 227<br>100 70          | Tickwest                                                | 14 \$8<br>(25 .          | 14 75                      | Said. Alternetter<br>HORS                                    | 91                         | 1 12                        |
| I  | Sajins de Mid                                                                                                                     | 159 ···                     | 2156 <b>6</b> 0          | Hodet-Catgis<br>Peograf (ac. ont).<br>Ressurts-Hard                                                                    | 180 30<br>41 59          | 103 40<br>172<br>41 40 | Celmas-Vieljeux.<br>Messag, Martt<br>Mat. Navigation    | 215 .<br>32 .<br>78      | 218 .<br>31 50<br>77 28    | A 10-10 .                                                    |                            |                             |
| I  | Afinest, Esset<br>Allebroge                                                                                                       | 39<br>200                   | 37 86<br>285             | Reffe.<br>S.A.F.A.A. Ap. Aut<br>Setam                                                                                  | 54 49<br>83<br>26 70     | 81 ·                   | Xavais Worms<br>Saga                                    | 115<br>50 30             |                            | Coparez<br>Defan                                             |                            | ∤u ga .                     |
| ĺ  | Frances Rel                                                                                                                       | 235                         | 235<br>180               | SIGU                                                                                                                   | d 99 50                  | d) 02 50<br>234 30     | Transat (Cin Sin).                                      |                          | 105 -<br>42 70             | Ecco.,                                                       | 1335<br>1476               | 345<br>1405                 |
|    | Berthier-Savece<br>Cédis<br>(M) Chambourcy.                                                                                       | 808                         | 642<br>645               | S.P.E.I.C.H.L.M.<br>Stukvis<br>Titan-Coder                                                                             |                          | 135 50<br>87 18        | Stemi.                                                  | 231                      | 79 20<br>294 · ·<br>25 · · | Francarep<br>Intertectualque<br>Métail. Minière<br>Prenoptia | 126                        | 155                         |
| l  | Compt. Moderne,<br>Docks France                                                                                                   | 280 10<br>265               | 295<br>268               | Trailer                                                                                                                | 456<br>89                | 455<br>90              | Tr. C.L.T.BLA.M<br>Transport Indust.                    | 134                      | 133 58                     | Salt. Mer. Cot<br>S.P.R.                                     | I 1                        | 1 130                       |
| İ  | Economists Centr.<br>Epargus<br>fr. Paul-Renard.                                                                                  | 498<br>293                  | 491<br>291<br>210        | Chart. Atlantique<br>At. Ch. Laire                                                                                     | 740                      | 241                    | (LI) Batgati-Far].<br>Bis S.A                           | 65<br>281                | 65 .<br>287                | Ufinez                                                       | 112 ::                     | [126]                       |
| i  | Gésérain-Allement.<br>Genyrain                                                                                                    | 72 (G<br>205                | 72 (6<br>205             | Prace-Bunkerque                                                                                                        | 42 50<br>90              | 22 22                  | Biatry-Onest<br>La Bresse<br>Cigarettes india           | 190                      | 149<br>195                 | Oce v. Gristen<br>OBLIG. 1                                   | 1                          | 1 365 -                     |
| l  | Lesiery (Cie fin.).                                                                                                               | 218 (0                      | 218                      | Em. Gares Frig<br>Indus. Maritima.                                                                                     | 149<br>268 .             | 491                    | Degrement                                               | 161<br>151               | 174 40<br>155 .            |                                                              |                            |                             |
| į  | Gr. Moul. Corbeil.<br>Gr. Moul. Paris<br>Nicolas                                                                                  | 255                         | 160 .<br>255<br>342      | Mag. gén. Paris                                                                                                        | 148                      | 145                    | Pegassas-Parias,<br>Ferrallies C.F.F.,                  | 249<br>325               | 240 ·<br>322 ·<br>105 28   | Val. de 2 action                                             | -                          | ٠ ١                         |
| ı  | Nicolas<br>Piper-Heidsleck<br>Potin                                                                                               | 384                         | 400 .<br>320             | Cercio de Monace<br>Eaux Vichy                                                                                         | 248                      | . 45<br>349            | itaves<br>it. Magnant<br>Locates                        | 240                      | 54 30<br>235               |                                                              | C22 19 J                   | 11041 7.                    |
|    | Rocherorraise                                                                                                                     | 250 IS                      | 175<br>250 10<br>121     | Grant Hötet<br>Seffte:<br>Vicky (Fermière).                                                                            | 1                        | 58                     | Nevates                                                 | : 24B .                  | 240<br>103                 |                                                              | Emission                   | 1                           |
| ı  | Sarpiquet<br>Sop. Marché Doc.<br>Taittinger                                                                                       | 121                         | 128 .                    | ALCOR:                                                                                                                 | 218                      |                        | Seitier-Lebisec<br>(Ly) Tax. Fr. Résm<br>Waterman S.A   | 0 6 68                   | 6 20<br>257                | 29/8                                                         | Trais<br>Inclus            | ibacket<br>set              |
|    | * Unipel<br>Bénédictine                                                                                                           | 132                         | 132<br>1751              | Aussedat-Rey<br>Darblay S.A<br>Didot-Bottin                                                                            | 35                       | 85 80<br>36 .          | Brast. du Marec.                                        | J <b>2</b> 3i            | 240                        | Actaoca                                                      | 109 89                     |                             |
| ı  | Bras. Indochina . (                                                                                                               | 478                         | 425                      | Havaire                                                                                                                | 122 90                   | [] 55<br>123           | Grass. III Marve.<br>Grass. Duest-Afr<br>EN-Gabon       |                          | 95<br>329 38               | Actions sèlec<br>Antificants<br>Agrimo                       | 150 29                     | 144 D                       |
| ł  | Cuseniar<br>Dist. Intlachine<br>Dist. Réunies                                                                                     | 220 1                       | 348 .<br>276             | Papeter. France.                                                                                                       |                          | 49                     | Mis. et Métali                                          | 598                      | 500 .                      | A.L.T.O<br>America-Valor,                                    | 44 年<br>235 13             | 138 13                      |
| ļ  | Percet<br>Riculés-Zan<br>Saint-Raphell                                                                                            | 1 75 50<br>1 25 50          | 152                      | (8.) Pap. Eascogne<br>La Risia<br>Rechette Cenpa                                                                       |                          | 208<br>1   5<br>1   64 | C.E.C.A. 5 1/2 %<br>Emprost Yesing<br>Nat. Nederlandes  |                          | 3/80<br>189<br>132 -       | Asservaces Plac<br>Baurso-luvestiss.                         | 12B 36                     | 114 9                       |
| İ  | Segepai<br>Union Brasseries .                                                                                                     | 2(5                         | 216<br>59                |                                                                                                                        |                          |                        | Phosis Assuranc.                                        | 16 20                    | (E 80                      | B.1.P. Valents<br>C.1.P<br>Cenvertibles                      | 126 69<br>247 59<br>106 68 | 238 37                      |
| İ  | -                                                                                                                                 |                             |                          | A. Thiery-Sigrant .<br>Ben-Marche<br>Mars. Madagasc                                                                    | 162<br>42 18             | 168 50<br>38<br>42 20  | Algenesse das<br>Beo Pop. Españo)<br>8. N Mexique       | 240 .<br>35 .            | 511<br>248<br>34 58        | Convertimeno<br>Drougt javest                                | 118 66<br>144 89           | 133 2<br>138 3              |
|    | Siamma                                                                                                                            |                             |                          | Maurel et Prim                                                                                                         | 180 .                    | 104                    | B. règi. intera<br>Bouring C.T                          | 6218 .<br>5 65           | 5280 .<br>5 70             | Elyabes-Valeurs<br>Epargas-Graiss<br>Epargas-Inter           | 437 82                     | 484 9                       |
|    | Sucr. Beacage<br>Sucr. Soissannais                                                                                                | 128 EA                      | 129 60<br>312 .          | Palais Nouvaanta<br>Prisuale                                                                                           | 386 .<br>54 68           | 306<br>53              | Commerzhapk<br>Bowater                                  | 350 .<br>14 40           | 363 .<br>(4 55             | Engrana, Mahili                                              | 157 42<br>133 12           | 160 20<br>127 0             |
| Ì  | Berliet.<br>Chansson (Us.)<br>Matabárana                                                                                          | 234<br>45 50                | 234 .<br>45 58           | Velprix                                                                                                                | 75                       | 73                     | Bruxeiles Lamber<br>Gén. Belgique<br>Polices            | 318<br>207               | 306 10<br>206 70           | Courtes Danson                                               | i aco sci                  | 1 345 31                    |
| ł  | Saviem                                                                                                                            | 125 IV<br>8 78              | . 75 ···                 | Crauset                                                                                                                | 198                      | o 68<br>I3C            | Cavenham                                                | 11 50                    | 230                        | Fortune 1<br>Praces-Croissanc.                               | 198 EN                     | ] 198 81                    |
|    | S.E.V. Marchal                                                                                                                    | 42 58                       | 42 50                    | Enrop Account<br>Patass                                                                                                |                          |                        | Lybers (1.)                                             | 20 50                    | 2D 18                      | France-Garague                                               | 206 90                     | 197 8<br>262 8              |
| l  | Bers Dêr. Octan                                                                                                                   | 96<br>288                   | 87<br>278                | C.I.P.E.L<br>Lampes (part.)<br>Meriin-Gerin<br>Nots                                                                    | 503<br>138               | 683                    | Pirelli                                                 | 65 .<br>470              | 62 40<br>4 70              | I offite Sand                                                | 116 75                     | 111 4                       |
| I  | Bais Der, Ocean Barie. Camp. Bernard C.E.C Casabati Chim. de la renta Cjunenta Vicat Drag. Itav. Pub f.E.E.E.M. Francaires d'extr | 01 22 70<br>132             | 125 88<br>135            | Nots                                                                                                                   | 49 95<br>130             | 52<br>128 50           | S.K.f<br>Pakhoed Helding.                               | 70<br>254                | 153<br>253                 | Heuv. France-(b).<br>France Placement                        | 127 40<br>257 33<br>136 98 | 245 B                       |
| l  | Chim. de la reute                                                                                                                 | 134 58<br>189<br>216        | 135 .<br>175             | Octatie<br>Parts-Rhône<br>Pile Wonder<br>Radiologie                                                                    | 89 68<br>493 .<br>279    | 0.86 .                 | Femmes ("At jour                                        | اء ۔۔ ا                  | 53<br>18 [0                | Gestive Readem<br>Gest. Sél. Francs.                         | 181 72<br>146 fb           | 173 4<br>137 4              |
| ĺ  | Drag. Trav. Pob                                                                                                                   | 92<br>62 40                 | 56<br>                   | Radiologie                                                                                                             | 835<br>(20               | 935<br>(20 88          | A.E.C                                                   | 130<br>128               | 134<br>188                 | 1.M.S.I<br>Indo-Valours<br>Intercreissance                   | l 169 35i                  | 152 12                      |
|    | Française d'entr<br>C. Trav. de l'Est .<br>Harlieg                                                                                |                             | 88 .                     | SEB S.A<br>S.I.ILT.R.A                                                                                                 | 578<br>506               | 675<br>516             | Ritachi                                                 | 2 25                     | 16 80<br>2 20<br>123       | Interstiection<br>Livret partet                              | (30 72<br>185 58           | 124 8<br>178 1              |
|    | lées industries l                                                                                                                 | 0 49 43                     | 272<br>51<br>70 .        | Careans<br>Cefflac                                                                                                     | 41 28                    | 41 .                   | Honeywell Int<br>Matsoshita<br>Otis Elevator            | 7 50                     | 7 58<br>123 ·              | Paribas Costion<br>Pierre spresties                          | [19 73<br> 60 80           | 114 34<br>167 5             |
| į  | Lambert Préres<br>Lerey (Ets G.)<br>Origny-Desvroise.                                                                             | 165 ·                       | 165 50<br>137            | Bavum                                                                                                                  | 294 80                   | 293<br>184             | Sperry Rand<br>Zerez Corp                               | 172                      | 177                        | Rothschild-Exp<br>Select-Creissance<br>Selection Mondial     |                            | 479 E                       |
| ı  | Percher                                                                                                                           | 234<br>160 to               | 238 .<br>163 #0          | Fenderie précis<br>Gueognon (f. dz)<br>Profilés fabes Es<br>Seculio-Manb<br>Tissmétai                                  | 26 .<br>98 .             | 20 bil                 | Artest                                                  |                          | j16 76                     | Selection-Rend                                               | 129 73                     | 123 8                       |
| ا  |                                                                                                                                   |                             |                          | Secelle-Maco<br>Tissmétal                                                                                              | 83 80<br>55              | 82<br>65 .             | Finsider                                                | 87 ::                    | . 86 58 .                  | Silvan                                                       | 111 98                     | J 158 52                    |
|    | Savoisieunt<br>Schwartz-Hautet<br>Spie-Batiguolles.                                                                               | 194<br>78                   | 194 ··<br>75 ·           | Vincey-Sourget                                                                                                         | - <b>-</b> •             | B3 26                  | Mannesmann                                              | 124 50                   | i23                        | Stiviater                                                    | 114 (0)<br>274 74          | 103 S<br>262 2              |
| H  | Spie-Batignofies.<br>1.P. Forger, SNCT<br>Trinde!                                                                                 | 130 -                       | 68 50<br>135 20<br>186 - | Hoaron<br>Kieta<br>Mokta                                                                                               | 7%                       | 122<br>24g<br>125      | Thyss. c. 1000<br>Blyvour<br>De Seers (port.).          | 45 70<br>45 70<br>18 65  | 141<br>48<br>18 70         | Segevar                                                      | 290 74<br>140 43           | 134 B                       |
|    | Vayer S.A                                                                                                                         | LS6 70                      | 58 .                     |                                                                                                                        |                          |                        | De Beers p. cp., .                                      |                          | 177 29                     | Uniforcier                                                   | 281 56                     | 1 110 6                     |
|    | Costop<br>Safic-Alcan                                                                                                             | 22 58<br>149                | 22 30<br>148 50          | Hydrec, St-Denis .<br>Lilla-Bonnières-C                                                                                | (59 50                   | 175 .<br>182 50<br>177 | rartenesst<br>Ighannesbergh.<br>Middle Wilmet           | 133<br>141<br>27 55      | 145 04                     | Unisia.<br>Warus Investiss.                                  | 122 30                     | 118 E                       |
|    | Bit. Aspa. Ceptr<br>Compress                                                                                                      | 181<br>86 48                | 180 50<br>86             | Amrep ii.<br>Antargaz.<br>Hydrec, St-Desis.<br>Lilla-Bonnières-C.<br>Oran. F. Pétr.<br>Oblig. Con.<br>Shell-Prançaise. | 228<br>248               | 220 .<br>291           | President Steyn                                         | 18 23                    | 98                         | 29 8                                                         | ľ 1                        | i                           |
| H  | . [                                                                                                                               | 422                         |                          |                                                                                                                        |                          |                        | Vani Reefc<br>West Rand<br>Alcan Almi                   | 16                       | 15 40                      | Credimer<br>Cresssance-beion<br>Epargno-Unio                 | 275 44                     | 127 3                       |
| 11 | Gatrisht<br>Pathe-Gjokus<br>Pathe-Marconi                                                                                         | c95 58                      | 85 55<br>99              | Carbone-Lor<br>Cechery<br>Detained S.A                                                                                 | 75 28<br>419             | 75 40<br>419           | Contaco                                                 | 140<br>138               | 147                        | Enro-Creissance.<br>Fixancière privée                        | 126 74<br>303 17           | 121<br>285 4                |
| I  | Test Effel                                                                                                                        | 55 10j                      | 55 20                    | Finaleus Finaleus Finaleus (i.y) Gertand Gerelet Grando-Pareissa Huiles G. et der.                                     | 42                       | 47 90                  | Minerals Resourc                                        | 14 40<br>152 50          | 14 80 1<br>156 98          | Frection<br>Sestion Mebilière<br>Mondiale Invest.            | 133 69                     | 127 51<br>172 \$7<br>167 11 |
|    | Air-Industrie<br>Applic. Mécas<br>Arbei                                                                                           | 5/ 56<br>135                | 160                      | Gévélet<br>Grande Parnisse                                                                                             | 429 .<br>95 th           | 0403<br>95             | Yellis Montagna                                         | 475                      |                            | No dean                                                      | 190 65                     | 1 194 7                     |
| ۱  | Arbei<br>Asellers G.S.P<br>Av. Dass-Breguet.                                                                                      | 69 88<br>179 .              | 59 40<br>180             | Huiles G. et der.<br>Labaz                                                                                             | 145 °                    | 142<br>4383            | British Petrolevia<br>Butt Dil Canada                   | 49 50                    |                            | Optima<br>Planister<br>Sicavimmo<br>S. I. Est                |                            | 248 4<br>157 7              |
| U  | Recipand-Moderna                                                                                                                  | 217 60                      | 210                      | Lucilleux-Letrace.                                                                                                     | 710                      | Z]]                    | Petrofies Casada<br>Shell Tr. (pert.)                   | 43 50                    | 38 20                      | Segince                                                      | 117 44<br>383 44           | 107 3<br>346 B              |
|    | uce 466 (456)中L                                                                                                                   |                             | 468 ***                  |                                                                                                                        | 7(8                      | 711                    |                                                         | . 1                      |                            |                                                              | :== =:                     | 1 777 2                     |
|    | C M. P.,                                                                                                                          | 3972 ·                      | 300                      | Parcer.<br>Geartz et Sifice.<br>Reti.<br>Ripello-Georget.                                                              | 73<br>285 .              | 73<br>202              | Alzo                                                    | 55 70<br>103 .           | 57<br>103 .                | Valerem:<br>Coors précédent                                  | 164 D3                     | 137 5                       |

| VALEURS                                                                                                                                              | %<br>du nom                           | cotou<br>Min                                           | VALEURS                                                                                                                                                            |                                                                          | Demier<br>cours                                                                | VALEURS                                                                                                                                   | Cours<br>précéd.                                                             |                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Demier<br>cours                                                                | Percher<br>Rongier<br>Routes (Coustr.).<br>Routiere Colas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 to                                                                    | 163 20                                                             | Fanderie procis<br>Guengann (F. de).<br>Profilés fabes Es<br>Secallo-Mano                                                                                         | 26 .<br>96 .<br>46 50<br>83 80                                   | 25 50<br>95<br>41 10<br>82                                          | Arbeit                                                                                                                                                                                     |                                       | i (6 28                                                            | Selection-Rend<br>S.F.J. FR et ETR.<br>Silvatrance                                                 |                                                                                                  | 123 \$<br>140 3<br>158 5                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 %                                                                                                                                                  | 135-56<br>135-56<br>76-20<br>102-20   | 2 863<br>2 863<br>0 238<br>1 173<br>4 321<br>4 792     | Préservatrice S.A.<br>Prévoyance<br>Protectrice A.I.E.                                                                                                             | 352<br>1096<br>241<br>365<br>223                                         | 372<br>357<br>1697<br>239<br>365<br>223                                        | Sequanasse Banq.<br>S.I.MINCO.<br>Stè Cent. Banque<br>SDF ICOMI.<br>Sovaball.<br>UCIP-Ball.<br>UCIP-Ball.<br>Un Ind Crédit.               | 220 20<br>141 50<br>71 50<br>147 16<br>114 81<br>126<br>163 50               | 144 90<br>71'<br>132<br>147 18<br>114 30<br>126 50                   | Un. Imm. Practs. Acter Investiss Sestion Select Invest. et Gest. Parisione Plac Placom. Inter Setragi                                                                                             | 150<br>150<br>133<br>\$5 30                                         | 203<br>133<br>171 20                                                           | Sabiléres Seine. Savaisienne Schwarz-Hautin. Spie-Batignolles. 1.P. Fonger. Shift Trindel. Voyer S.A. Onstop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172 80<br>194<br>78<br>66 20<br>130 -<br>184 59<br>156 70                 | 172<br>194 · · ·<br>75 · ·<br>68 50<br>135 20<br>186 · ·<br>58 · · | Tissmetal Vincey-Bourget Huaron Kis in Mokta Amrap G Antargaz Hydrec, St-Denis                                                                                    | 122<br>235                                                       | 65<br>83 26<br>122<br>24g<br>125<br>350 20                          | Hongovens                                                                                                                                                                                  | 87<br>124 E0<br>144<br>45 70<br>18 65 | 460<br>123<br>141<br>48<br>18 70<br>177 29<br>143 50               | Stivinter<br>Segragne<br>Segragne<br>Selet-investiss<br>U.A.P. (prestiss<br>Uniformer<br>Uniformer | 139 79<br>114 10<br>274 74<br>280 74                                                             | 103 55<br>262 25<br>277 8<br>134 0<br>110 6<br>268 7<br>137 4                            |
| Esp. N. Eq. 6 %  <br>Esp. 7 % 1973<br>E.D.F. 6 1/2 1950<br>— 5 % 1950.                                                                               | 114 30                                | 1 459<br>4 315<br>1 794<br>2 658<br>ernier             |                                                                                                                                                                    | 250 30<br>205                                                            | 250 80<br>213 .<br>380 .<br>165 10<br>545 .<br>77 .<br>114<br>3 81 50<br>87 10 | Cae F. Stem Ro.<br>Fanc. Chitd'Eau<br>(M) S.O.F.I.P.<br>Fonc. 1                                                                           | 210                                                                          | 584<br>152<br>829<br>9 5<br>211<br>479                               | Aberlie (Gie Ins.).<br>Applic. Hydraul.<br>Arteis.<br>Cunten. Blanty.<br>C. Renssel-Hobel.<br>(Ny) Centrest.<br>(ny) Champer.                                                                     | 90 50<br>318 65<br>230<br>dip7                                      | 90 50<br>818<br>230<br>107                                                     | Sefic-Alten  Bit. Aspa. Centr  Combines  Gament  Pathe-Cipicae  Pathe-Marcesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422<br>c95 54                                                             | 180 50<br>86<br>421 80<br>85 56                                    | Lilis-Bounières-C.<br>Cem. F. Pétr<br>Oblig. Cens<br>Sheil Française<br>Carbone-Lor<br>Cachery<br>Detainnés S.A                                                   | 173 .<br>228 .<br>248 .<br>6 52 .<br>95 58<br>75 28              | 177<br>220<br>291<br>0 52<br>95 50<br>75 49                         | Middle Witwat President Steyn. President Steyn. Yani Reefc West Rand Alcan Alum Finontrandr Finontrandr                                                                                    | 140<br>138                            | 28 95<br>98<br>19<br>184 58<br>16 40<br>99 18<br>142               | Worms investiss. 29 8 Credinter                                                                    | 128 38<br>133 37<br>275 44<br>126 74<br>303 17                                                   | 123 14<br>127 31<br>262 91                                                               |
| E.B.F. parts 1958<br>E.B.F. parts 1959<br>Ch. Francs 3 M.<br>Abellie (Fie)<br>A.B.P.<br>Concors<br>France France<br>Fonc 1. L.A.B.<br>Foncière (Vie) | 445 -<br>297<br>325 -<br>342 -<br>114 | 130 50<br>445 .<br>207<br>316 .<br>261 .<br>342<br>114 | Créd. géa. indust. (N) Crédit Mad. Financière Sofat. Finentel. Fr. Ct. et B. (Cle). France-Bail. Hydro-Energie. Immobacque. Interbail Locafnancière. Lyco-Alewand. | 72<br>168 70<br>115<br>89<br>188<br>35 14<br>145<br>112 50<br>132<br>135 | 114<br>90<br>195 50<br>36 30<br>145<br>113 90<br>132 60<br>138                 | Rente foncière . SIÀYIM Voitores à Paris Cogiti Funciae Gr. Fia. Constr Immiede Immiede UFIÈLES UFIÈLES UFIÈLES USION STABIL USION STABIL | 645<br>172 70<br>260<br>105<br>108 55<br>107<br>101 10<br>75 10<br>82<br>102 | 250 20<br>(85<br>109<br>107 30<br>101 10<br>75<br>85<br>102 50<br>82 | Charp, Réus (p.). Ch. 1. P. Ortéans (l.) Dév. 2 Nord. Cletro-Flanac. Fin. Bratagae. Fin. Haussmans. Fin. Haussmans. Cay et Eaux Lebon at Cio. (Ny) Lordez. Cie Marocaine. O.V.A.L.M. OPB-Paribus. | 128<br>288<br>42 58<br>47<br>305<br>72 88<br>148 78<br>187<br>26 26 | 281 .<br>42 58<br>d 47<br>293 .<br>76 10<br>149 50<br>106 50<br>26 28<br>46 38 | Ak-IndustrieAprilic MécanAprilic Mécan | 87 68<br>135<br>59 89<br>179 -<br>64 60<br>317 -<br>151<br>382 -<br>165 - | \$7                                                                | Finalens FIPP (1.7) Bertand Gévelet Grande-Pareissa Hulles G. et der Lushaz Lusilleux-Lefranc Hovacet Pareis Quartz et Sifice Reti Ripelis-Georget Replis-Georget | 41<br>228<br>428<br>95<br>145<br>1363<br>210<br>137<br>415<br>73 | 41 90<br>229 -<br>0403<br>95<br>142 -<br>2311<br>137<br>411 -<br>73 | Misterats Resource<br>Moranda<br>Veille Montagna<br>Am. Petrofina<br>British Petroleona<br>Enti Dii Canada.<br>Petrofina Canada<br>Shell Tr. (port.)<br>Akzo<br>Oart ladustries<br>Fosepo. | 478<br>49 50<br>93 50<br><br>55 70    | 156 98<br>479 90<br>132 .<br>49 .<br>125 .<br>96 50<br>38 39<br>57 | Sestion Mobilière Moddiale Invest. De lisee. Optima Planister Sicavings S. J. Est. Sagince Saginor | 181 19<br>175 10<br>139 65<br>134 74<br>258 18<br>165 24<br>335 72<br>112 44<br>163 80<br>144 03 | 172 81<br>167 11<br>124 7<br>125 7<br>126 4<br>157 7<br>329 5<br>157 3<br>346 8<br>148 8 |
| France (I.A.R.D.).                                                                                                                                   | <u> </u>                              |                                                        | Sec. Mars Credit                                                                                                                                                   | 263<br>                                                                  | 270                                                                            | wanter to cota                                                                                                                            |                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                  | ndicala                                                             | o decide, a titro                                                                                                                                                                          | experie                               | usatan, C                                                          | 10 Diejosta abigi                                                                                  | : p. c150                                                                                        | # 0.00                                                                                   |

| Champe<br>Satio                 | -IVXIE                                                           | )RS <sub>Cl</sub>     | écéd.<br>Mare          | Premier<br>cours                             | Dernier<br>cours                       | Compt.<br>premier<br>cours             | Comper                    |                                                              | Précéd.<br>clôtura              | Premier<br>COUTS                       | Darnies<br>cours                         | Compt.<br>premier<br>cours          | Compen-<br>sation        | VALEURS                                                     | Précéd.<br>ciôture                      | Premier<br>coers                      | Dernier<br>coars              | const.                           | Compen                            | VALEURS                                                                   | Précéd.<br>ciôture                     | Premier<br>cours                    | Devoler.<br>cours               | Compt.<br>premier<br>cours           | Compen-<br>sation                    | VALEURS                                                       | Précéd.<br>clóture                          | Premier<br>cours                   | Depailer<br>cours                 | Compt.<br>premier<br>cours      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 659<br>1210                     | 4,50 % I                                                         | 973 S                 | 57 18<br>29 58         | 562 10<br>1213                               | 552<br>1213                            | E62 93                                 | 780<br>103<br>375         | Eaux (C.C.).<br>Electro-Mec.<br>Eng Matra                    | 1 386 - 1                       | 384 58                                 | 693<br>  80 70<br>383<br>238             | 691<br>102 79<br>384 50<br>225 60   | 168                      | Otida-Catry<br>Opti-Paritas                                 | 179 .<br>80 50                          |                                       | 169 98<br>80 80               | 178<br>81                        | 245<br>425<br>900                 | Tates-Lez<br>T.B.1<br>Tél. Electr<br>— (obl.)                             | SIO                                    |                                     | 422 58<br>9(0<br>135            | 425<br>9/0 .<br>  135                | \$5 .<br>  295 .<br>  22 .<br>  58 . | Gen. Etectric<br>Gen. Moters.<br>Goldfields<br>& Harm. So.    | 189<br>289<br>21 85<br>48                   | 48 48                              | 215<br>22<br>47 98                | 198 90<br>216<br>21 65<br>47 40 |
| 365<br>334<br>79<br>318         | Atrique D<br>An Lique<br>Als. Part.<br>Als. Supe                 | 2. 3<br>121<br>13     | 12 50<br>70 50         | 300                                          | 37 i .<br>386 70<br>69 90<br>388       | 69 .<br>303                            | 215<br>68<br>200<br>285   | E. 1. Latebure<br>Essa S.A.F.<br>Euratrance.<br>Eurapa Nº 1. | B 5 70                          | 200                                    | 61 48<br>209 50                          | 61                                  | 16<br>148<br>64          | Paris-France<br>Patern. S.A.<br>Peckellarond                | 117<br>146 50<br>63 80                  | 145<br>63                             | 115 78<br>144<br>62 28        | 145<br>84 .                      | 776<br>277<br>219<br>155          | TAL Ericss Terres Roug. Thomswo-Bt. U.I.S                                 | 780<br>76 .<br>213<br>152 50<br>484 66 | 780 .<br>75<br>213<br>154 60<br>495 | 214 20                          | 780<br>78 65<br>2(3<br>151 80        | 225 .<br>24 .<br>167 .<br>793 .      | Hoecast Akti<br>imp Chem<br>Imperial Oil.<br>i.B.M            | 224<br>24 18<br>107 20<br>788<br>114 20     | 110 .<br>810 .                     | 24 48<br>110<br>818               | 223 28<br>24 10<br>112 -<br>787 |
| 27<br>270<br>470<br>28          | Alsthum.<br>Anter P. A<br>Applicat.<br>Aquitame<br>— certif.     | 11 2<br>122 2<br>4    |                        | 34 90<br>272<br>469 10                       | 35 50<br>272<br>469 20<br>87 88        | 85 (8                                  | 315<br>161<br>89          | Ferago<br>Fig. Paris PB<br>Fig. Vo. Eur.                     | 335 .<br>170<br>89 95           | 339 50<br>171<br>68 50                 | 339 50<br>171 80<br>68 59<br>69          | 17!<br>67 35                        | 56<br>235<br>565         | Penarroya<br>Penarroya<br>Penad-Ric<br>Perrier              | 112 20<br>57<br>238 89<br>562<br>111 19 | 56 10<br>236<br>553                   | 56 50<br>235<br>563           | 56 18<br>232 56<br>553<br>110 59 | 299<br>60<br>78<br>127            | Un. Fr. Bquas<br>U.T.A<br>Usinor<br>(obl.)                                | 302 ·<br>50 ·<br>78 40<br>125 40       | 205<br>50<br>78 58<br>125 56        | 384 90<br>50<br>78 50<br>125 58 | 56<br>77 IB<br>123 10                |                                      | t.J.I.<br>Maa. Dij Co.<br>Mastie<br>Hersk Hydro.              | 86 10<br>188 60<br>6090<br>304 60           | 19 48<br>188 50<br>5020<br>309 58  | 90<br>188 50<br>5848 - 5<br>312   | 91<br>189 58<br>5105            |
| 48<br> 345<br> 10               | ArysmPri<br>Aux. Estri<br>Auxil, Nav                             | pe. 3                 |                        | 145<br>356<br>185 <b>2</b> 0                 | 148 20<br>355 38<br>188 90             |                                        | 135<br>32                 | Fransiner . Pr. Pétroles . — (Certific.)                     | 135                             |                                        | 134 50<br>32 50                          | 133 .<br>32 55                      | 245<br>388<br>70         | Pátroles B.P.<br>Paugadi<br>— (obl.)<br>Plan Anky<br>P.L.M. | 253<br>299                              | 253<br>300<br>78 10                   |                               |                                  | 560<br>526<br>826                 | V.Clicquat-P.<br>Violprix                                                 | 622<br>281 LB                          | 173<br>555<br>625<br>283 58         | 173<br>556<br>626<br>203 50     | 173 .<br>548 .<br>623 .              | 570 .<br>38<br>142 .<br>268          | Petrofina<br>Patrofina<br>Pailips<br>Près. 2 aug.<br>Quaturés | 572<br>38 20<br>129 15<br>258               | 580 .<br>39 60<br>141<br>262       | 579<br>38 60<br>! 41<br>262       | 577<br>39 56<br>138 29<br>257   |
| 91.<br>180<br>186<br>186        | Bate-Five<br>Bail-Level<br>Bail-Level                            | L. (                  | 13 90<br>14 1<br>71 58 | [69 80]                                      | 93 80<br>169 89<br>173 18<br>172       | 158 .                                  | 90<br> 42<br> 170<br> 52  | Galeries Lat.<br>Gle d'entr.<br>Gle fonderie<br>Generale Occ | 155 50                          | 91 58:<br>153<br>184 90<br>162<br>230  | 91 50<br>153 ·<br>185<br>160<br>230 ·    | 91<br>150 .<br>182<br>162<br>234 50 | 91<br>330<br>123         | Postata<br>Postet et Ch.                                    | 344                                     | 342<br>(39                            | 358                           | 362                              | 25<br>225<br>225<br>245           | Ang. Am. C<br>Angeld<br>Artur. Mises<br>B. Ottoman<br>BASF (Akt)          | 26 25<br>217<br>218 70                 | 25 05.<br>218 80<br>217<br>281      | 218 80<br>217 .<br>261          | 24 55<br>219<br>215 18<br>258<br>223 | 158 .<br>54                          | * Randfort.<br>Rand. Selec<br>Royal Dutch                     | 156 10<br>54 90<br>157 50                   | 53 50                              | 53 50                             | 159<br>54 16                    |
| 114<br>124<br>535<br>765<br>490 | Bazar M1<br>Bégita-Sa<br>Bic<br>Benygnes                         | 1<br>1<br>5<br>5<br>7 | 18 99<br>25 30<br>27   | 119 40<br>126 90<br>534<br>718               | 119 40<br>126 90<br>539<br>719 -       | 118<br>124 .<br>539<br>718<br>510      | 225<br>405<br>135<br>174  | E, jra. Mars<br>Eny rene-645<br>Hacsetta<br>Hetch, Mapa.     | 403<br>134 20<br>188            | 400<br>(30<br>190                      | 400<br>132<br>190                        | 403 .<br>130 .<br>190               | 72<br>109<br>61<br>131   | Pampey<br>P.M. Labinat.<br>Préssés Cità                     | 71 90<br>186 80<br>80 58<br>(40 48      | 106                                   | 7(<br>196<br>8: 50<br>155 10  | 195 .<br>65 .<br>157 .           | 199<br>116<br>16<br>16            | Bayer<br>Buffetsfoot.<br>Charter<br>Chase Mont.                           | [94 59<br>115<br>138 39                | 155<br>115 50<br>16 75<br>142 59    | 142 .                           | 198 .<br>113 30<br>16 75<br>140 10   | 16<br>175<br>340<br>29               | RigTintu Zinc<br>St-Heleca<br>Schlumberge<br>Shell [r (S.)    | 16 19<br>173 10<br>327 56<br>30 10          | 16 05<br>174 50<br>384 56<br>30 20 | 15 10<br>172<br>234 48<br>28 80   | [5 96<br>[77<br>334<br>36 25    |
| 1343                            | B.S.HC.B                                                         |                       |                        | 509<br>1225                                  | 1289                                   | 1988 -                                 | 77<br>820<br>550<br>91    | inst. Mérien:<br>1. Borei int.<br>Jeomont ind.               | 545 .                           | 76 80<br>910 .<br>541 .<br>92<br>69 50 | 76 80<br>904 -<br>641 -<br>92 -<br>69 68 | 894<br>531<br>90 30<br>78 58        | 182<br>135<br>210        | Prétaball Si.<br>Pricel<br>Primagaz<br>Printemps .          | 205 60<br>138 60<br>213 -               | 139<br>207<br>82                      | 295 90<br>148<br>207<br>81 98 | (39 ··<br>205 ·<br>8( 05         | 410<br> 2<br> 526<br> 197<br> 528 | C.F.FrCas<br>De Beers (S.).<br>Deuts. Bank.<br>Deuts Mines<br>DuPent Hem. | 518<br>195 50                          | 411 .<br>18<br>528<br>198 50<br>524 | 411<br>18<br>528<br>193<br>524  | 403<br>17 80<br>520<br>197 50<br>518 | 468<br>46<br>17<br>171               | Siemens A.C.<br>Sony<br>Langunyika<br>Onslever<br>Unson Cern. | 444 60<br>44 98<br>15 80<br>168 30<br>30 75 | 81<br>20 90                        | 45 48<br>16<br>169 50             | 436 10<br>45 70<br>16 30<br>178 |
| 16 (a)<br>250<br>225<br>327     | Casino<br>C.B.C<br>Cetalem<br>Char Rés                           | 16<br>1<br>2          | 19<br>79 50            | 1650<br>197<br>246<br>178 <b>28</b>          | 1648<br>197<br>246 98<br>178 13        | 1621<br>193 30<br>245<br>179 30        | 57<br>53<br>240<br>180    | Rai) S Tb.<br>Rieber-Gol<br>Lab. Bellos<br>Lafarge           | 750 50<br>244<br>181            | 60 90<br>242<br>(88 50                 | 242<br>180 50                            | 59 90<br>245<br>180 50              | 346<br>450               | Pader S.A<br>— (chil.).                                     | 364 ·<br>460 ·                          | 350<br>452                            | 350 50<br>452 _               | 452                              | 395<br>59<br>238<br>389           | East Radia<br>East Radi<br>Ericsen<br>Erzon Gerp                          | 291<br>56 40<br>2[1<br>273             | 399 50<br>58<br>295 .<br>373        | 399<br>\$5 98<br>208<br>371     | 393 50<br>55<br>286<br>375           | 145<br>250 .<br>113<br>200           | U. Min 1/10<br>West Driet.<br>West Deep<br>West Hald          | 147 50<br>242 10<br>189 30<br>186 55        | 146 50<br>243<br>199 80<br>195 50  | 148 50<br>241 18<br>109 50<br>195 | 145 10<br>242 28<br>189 .       |
| 218<br>143<br>45<br>125         | ChitCour<br>Chies. Ros<br>Chies. Fran<br>Chies. Fran<br>— (abs.) | 2                     | 5 10                   | 67 90<br>217 80<br>165 80<br>95 90<br>124 38 | 57 98<br>213<br>155 60<br>96<br>124 90 | 87 90<br>215<br>154<br>95 90<br>123 10 | 270<br>255<br>1770<br>220 | La Henri<br>La Henri<br>Lagrand<br>Locabali                  | 270<br>365 90<br>1778<br>224 80 | 269 50<br>356<br>1788<br>225<br>170 18 | 269 50<br>356<br>1788<br>226<br>171 29   | 264 20<br>356 50<br>1776<br>225 -   | 580<br>109<br>135<br>540 | Radioteck<br>Ratfin. (Fse)<br>Rati. \$1-L<br>Redoute        | 584<br>112 .<br>137<br>556              | 588<br>189<br>187 50<br>558<br>121 50 | 589<br>111<br>137 50<br>567   | 588<br>110 20<br>(35 60<br>650 - | 68<br>  174<br>                   | Hert: C. : C                                                              | 169 . <br>VALEUR<br>Hoes di            | taché :                             | ) 186 96<br>AM) LIE<br>d. doma  | 196<br> D A DES<br>  de ; ^ (        | freil dét                            | Zambia Gop<br>1005 FERME:<br>1006 — Luci                      | 3 85<br>SEUNE<br>SQU'DU •                   | 1                                  | 3 15                              | · 3 10                          |
| 1576<br>42<br>355               | C.I.I Alti                                                       | 16                    | 2                      | 1618                                         | 1629 -<br>48 -                         | 1820 ·<br>44 10<br>259 10              | 165<br>225<br>845         | Focatiance<br>Focatiance                                     | 171<br>229<br>875               | 228<br>874                             | 228<br>872                               | 228 ·<br>874 ·<br>3/12 ·            | 121<br>250<br>455        | Rhése-Poul<br>RosssOctat<br>Rus Impérial                    | 21 50<br>  257<br>  480                 | 256<br>459                            | 256<br>453                    | 258 60<br>45i                    | <u> </u>                          | pes india                                                                 | 14. B 7                                | 9 6H C                              | etation                         | upiqua, 1                            | ortés és                             | us is ecland                                                  | 8 • Ger                                     | nier ceu                           | rs                                |                                 |

33 |440 |111 |2540 |45 |1120 |570 |535 |270 |470 |275 |125 |125 |125 |125

| 137 (87 50 137 50 1<br>556 558 557 8<br>ad 121 50 121 50 121 50 1                                                                                                                                                                                                                  | 126   e. 1 effort ; c. : Colleges<br>258 60   pes Indiané, li<br>451                                               | EURS SONNAN) LIEU<br>détaché; d. deman<br>) y a ex cutation R                                                                             | a BES OPERA<br>de : " drail de<br>pigon, portés d                                     | iache. — Larsqu'ing e pro<br>aus is colonne » dernier                                                                                                                                                                              | COUTS                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 680 . 683 . 663 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 85 COTE DES                                                                                                     | CHANGES COURS COURS                                                                                                                       | COMES  COMES  COMES  COMES                                                            | MARCHÉ LIBR<br>MONIMAIES ET BEVISES                                                                                                                                                                                                | COURS COURS 28/8                                                                                                                   |
| 541 E34 E38 E<br>130 10 130 131 1<br>183 183 183 1<br>183 183 183 1<br>183 183 183 1<br>183 183 183 1<br>184 185 185 84 50 1<br>185 186 50 100 50 100 50 1<br>174 90 115 114 93 1<br>174 90 115 114 93 1<br>174 90 115 114 93 1<br>175 185 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 | 634 195 46 195 63 05 100 48 80 68 101 12 70 135 35 135 136 138 139 139 139 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 | 4 384 4 389 4 243 4 249 170 280 170 268 11 451 72 458 7 518 7 528 8 245 7 573 79 20 166 225 166 225 166 246 18 558 18 568 183 818 153 850 | 4 38<br>4 21<br>169, 48<br>11 65<br>77 46<br>9 22<br>78 32<br>186 40<br>199 50<br>183 | Or fin (kilo en matre) Or fin (kilo en lingth) Fiden tranquise (20 fr.) Fiden tranquise (20 fr.) Fiden satione (20 fr.) Sanveram Fiden de 20 fellars Fiden de 20 fellars Fiden de 50 fellars Fiden de 60 pesas Pièce de 10 flerius | 23225 23.187 23226 23.187 258 70 258 28 176 58 128 40 221 30 228 40 222 28 222 70 111 20 1108 541 541 350 59 350 224 207 56 207 16 |

# Le Monde

## UN JOUR DANS LE MONDE

- 2. AFRIQUE 2-3. EUROPE
  - 3. PROCHE-ORIENT 3. AMÉRIQUES
- 4 à 7. LES EVENEMENTS DE CORSE
- 8. EQUIPEMENT ET REGIONS 8. SPORTS

#### LE MONDE DU TOURISME ET DES LOISIRS

- Pages 9 à 12 Les rivages de l'intérieur : le Léman, une langueur mor-
- VECU : Un Suisse chez les
- Hôtellerie 1975 : Des clés pour une bonne étoile (III), par Jacques de Barrin.
- PLAISIRS DE LA TABLE
- Julien. ... PROTO-CINEMA : Plans amé-
- Maison; Mode; Jeux; Hip-pisme; Philatélie.

13. AUTOMOBILE 14-15. ARTS ET SPECTACLES 17-18. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LIRE ÉGALEMENT RADIO-TRIEVISION (13)
Annonces classées (18); Anjourd'hui (13); Carnet (8); Météorologie (13); Mots croisés (13); Finances (19).

## europcar (C 645.21.25

#### LE GROUPE HACHETTE VA CÉDER UNE PART IMPOR-TANTE DE SA PARTICIPATION DANS « FEMMES D'AUJOUR-D'HUI ».

Un groupe beige, constitué par M. Van Thille, impriment et propriétaire d'une société d'éditions, et M. Martens, propriétaire du quoti-tien flamand a Laatste Nieuws », va equérir 51 % du capital de la société Femmes d'aujourd'hui, société belge qui publie notamment les périodiques féminins « Femmes d'aujout-d'hui » et « Femme pratique ». Les actions lui seront cédées pour partie par le groupe Hachette — dont ia participation reviendra de 40 % à 145 % — of partie par le groupe Hachette ». 14,5 % - et par les quatre action naires privés détenant chacun 18 % du capital de Femmes d'anjourd'hul.

Cette opération devrait marquer la fin de la restructuration des acti-vités a presse » du groupe Hachette. qui a déjà cédé « Connaissance du monde à un groupe suisse. Rappelons, par ailleurs, que l'hebdoma-daire « Entreprise » va fusionner avec « les Informations ».

## En Grande-Bretagne

#### TROIS MINEURS SUR CINQ ACCEPTENT LA LIMITATION DES HAUSSES DE SALAIRES

(De notre correspondant.)

Londres. - Solxante et demi pour cent des mineurs britanniques, consultés par référendum, ont accepté, sur la recommandation de l'exécutif national de feur syndicat, d'accepter la politique anti-inflationniste du gouvernement. Ces résul-tats, à quatre jours de l'ouverture du congrès annuel du TUC à Black pool, sont encourageants pour M. Ha-rold Wilson et pour le secrétaire général de la confédération syndi-cale, M. Len Murray, qui aura la tàche difficile de faire accepter par les militants les mesures limitant pendant un au les hausses salariales à 6 livres par semaine.

Le soutien des deux cen soixante mille mineurs est cependant loin d'être enthousiaste. Deux grands bas-tions, l'Ecosse et le sud du Pays de Galles, ont exprimé leur hostilité Les mineurs écostais, sous l'impul-sion de M. Michael McGahey, de tendance communiste, out repoussé à une majorité de 62 % la recomche, le Yorkshire, fief de M. Arthu Scargill, leader d'extrês s'est prononce pour la limitation 51 % des voix. Les mineurs qu' avaient été à l'origine de la chute de M. Edward Heath, en février 1974, n'ouvriront donc pas une épreuve de force avec le cabinet travailliste.

Mais la forte minorité (39.5 %) qui a refusé tout contrôle des salai-res, n'est pas prête à désarmer, surtout si l'inflation et le chômage persistent. — (Intérim.)

BCDEFGH

## TANDIS QUE LES ACCORDS D'ALVOR SONT SUSPENDUS

## Lisbonne annonce un cessez-le-feu entre le M.P.L.A. et l'UNITA en Angola

secrètes cette semaine, à Lis-bonne, cet accord a été signé par MM. Lopo de Nascimenta pour le M.P.I.A., et José N'Dele pour l'Units.

l'Units.
L'accord couvre l'ensemble du territoire de l'Angola, ajoutet-on de source officielle portugaise citée par l'agence Reuter.
Aucune précision supplémentaire
n'a été donnée. On avait fait état
récemment, à Luanda, de contacts
entre le M.P.I.A. et l'Unita. Le
M.P.I.A. avait démenti ces informations.

D'autre part, le Portugal a sus-pendu officiellement les accords d'Alvor signés avec les trois mou-vements nationalistes d'Angols en vements nationalistes il angola en janvier dernier. Un communique officiel, publie vendredi par le Jornal de Angola, de Luanda, précise qu'en raison de l'impos-sibilité de faire assurer ses foncsibilité de faire assurer ses fonctions au gouvernement de transition, « l'administration publique sera dirigée et coordonnée
par la haute commission portugaise, à qui le pouvoir législatif
a été conféré ».

La suspension des accords prévoyant l'indépendance le 11 novenbre prochain n'est que temporaire, ajoute le communiqué.
En vertu des accords d'Alvor.

poraire, ajoute le communiqué. En vertu des accords d'Alvor, le M.P.L.A. le F.N.L.A. et l'UNITA se partagealent à égalité les ministères, trois portefeuilles avaient en outre été attribués à des Portugais. A cause du conflit entre les nationalistes, ce gouvernement de transition avait pratiquement cessé de fonctionner au début du mois, et le général Ferreira de Maccdo, haut commissaire portugais par intérim,

Le M.P.L.A. et l'UNITA sont convenus d'un cessez-le-feu immédiat et d'un échange de prisonniers, a-t-on appris le vendre de l'acceptation de contrôle de la situation sur place, le gouvernement portugais s'efforçait depuis plusieurs jours presides cette semaine à Lisa. Tout en essayant de garder le contrôle de la situation sur place, le gouvernement portugals s'efforçait depuis plusieurs jours de créer une base d'entente entre les nationalistes. Citant une source informée, l'agence Reuter indique que l'Organisation Reuter indique que l'Organisation de l'unité africaine a proposé l'envoi à Lisbonne d'un médiateur qui serait chargé de réconcilier les mouvements rivaux. Le Portugal aurait accepté cette proposition et le médiateur serait attendu à Lisbonne hundi.

Le rapatriement des réfugiés demeure une des préoccupations essentielles des autorités de Lisessentielles des autorités de Lis-bonne. Jeudi, un porte-parole du département d'Etat a déclaré que le président Costa Gomes avait fait parvenir une lettre au pré-sident Ford pour lui demander officiellement. l'assistance de s Etats-Unis. A Paris, un commu-niqué de l'Elysée, publié le même jour, indique que le gouvernement français a a décidé de renouveler et d'intensifier son effort d'aide au rapairiement des réjugiés por-tugais de l'Angola. A cet effet, une liaison aérienne quotidienne, à partir de Luanda, fonctionnera dès le début de la semaine pro-chaine. »

Des milliers de réfugiés se diri-gent toujours vers le Sud-Ouest Africain, en voiture ou en bateau. Ils fuient des combats de plus en plus violents. Un communiqué du F.N.L.A., publié jeudi à Kin-shasa, affirme que les troupes de ce mouvement ont repris l'a im-portant nœud routier de Lucala » ce mouvement ont repris l'a important nœud routier de Lucala ».
Selon un envoyé spécial de
l'AFP, les troupes du FNLA.
ont déclenché une offensive en
direction de Luanda et se trouvalent jeudi à une trentaine de
kilomètres de la capitale. (AF.P.,
Reuter.)

#### En Argentine

#### UN ATTENTAT CONTRE UN AVION MILITAIRE FAIT QUATRE MORTS ET VINGT-CINQ BLESSÉS

BUENOS - AIRES (A.F.P., A.P., Reuter). — Quatre militaires ont été tués et vingt-cinq autres blessés le jeudi 28 août à Tucuman, an nord de l'Argentine, lors de l'explosion d'un avion de transport de troupes Hercules C-138.

Tout indique qu'il s'agit d'un attentat. L'appareil qui avait à son bord cent quatorze soldats, a pris feu alors qu'il allait décoller. Selon les premières informations recueillies de sources militaires, une bo m be dissimulée dans une canalisation de drainage de la piste a explosé au passage de l'avion. Celui-ci a été coupé en deux, et la partie avant à brâlé. L'explosion de l'engin aurait été télécommandée, à moins, estiment des spécialistes, qu'elle n'ait été déclenchée par le bruit des moteurs de l'appareil.

Les cent quatorze so il dats rentralent dans leurs casernes à San-

de l'appareil.

Les cent quatorze sold ats rentralent dans leurs casernes à Santralent dans leurs casernes à Santralent dans leurs casernes à Santralent dans leurs contre les guérillers de l'Armée révolutionnaire du peuple (ERP) dans les montagnes de la province de Tucuman à 1400 kilomètres au nord-onest de Buenos-Aires.

Metres an nord-onest de Buenos-Alres.

L'ERP pontrait, aussi, être à l'origine de l'attentat. Mais un groupe de Montomeros (péronistes de gauche) l'avait déjà revendiqué.

Le 6 janvier dernier, des guérilleros avaient déjà fait exploser, sur l'aérodrome de Tucuman, un avion qui transportait trois militaires en tournée d'inspection.

L'ERP et les Montomeros ont multiplié les attentaits ces derniers jours. Le 20 août, les deux organisations avaient lancé une opération d'envergure à Cordoba. Ils avaient même utilisé un avion lèger pour lécher une bombe sur une banque. Le 22 des terroristes avaient provoqué de sérieux d'eg à ts sur un destroyer amarré à La Plata. Les deux mouvements paraissent s'efforter de créer un climat propice à la c h u t e di gouvernement de Nime Isabel Peron, ébranlé par la crise syndicale de juillet dernier et par la récente rébellion de l'armée de terre.

## A la conférence de Lima

## Le projet de lésolution sur Israël oppose les délégations arabes à de nombreux pays africains

De notre envoyé spécial

la cinquième conference pays non alignes. Partie in lentement, elle doit donc mai: ienant metire les bouchés doubles. Mercredi soir, trente quaire oraieurs seulemeni su les einemante-deux în scrits étaient intervenus en session plénière. Il a donc fallu décider ' une session de nuit, qui s'es:

prolongée jusqu'à 3 heures du

matin.

Au cours de la journée de jeudi, les comités de rédaction, constitués par les deux commission - politique et économique - ont commencé à rédiger la déclaration finale de la conference qui portera le nom de document de Lima ». Peu de progrès ont été enregistrés dans le domaine politique, où beaucoup de points présentent des difficultés. Le cas de Chypre, par exemple, embarasse fort les pays musulmans qui eprouvent des sentiments de solidarit éà l'égard des Turcs tout en demandant, en principe comme tous les non-alignés, un retrait des forces armées étrangères de l'île. Toutefois, c'est le problème du Proche-Orient qui soulève le plus de problèmes. En dehors de pays arabes comme la Lybie et la Syrie, le Cambodge et l'Ouganda ont demandé l'expulsion d'Israèl de l'O.N.U. En revanche, le Zeïre s'est déclaré catégoriquement hostile à une telle mesure. La grande

majorité des pays africains regrettent

Dans les Pyrénées-Atlantiques

FUSILLADE

CONTRE DEUX RÉFUGIÉS

BASQUES

Bayonne. — Deux réfuglés basques espagnols, Mile Imacula Da Lasa et M. Juan Salvador Suares, qui rentraient en camion-

nette d'une manifestation en fa-

veur de José Antonio Garmendia

et Angel Otaegui. actuellement

jugés à Burgos, ont été pris en embuscade dans la soirée du

28 août par une voiture R 12 près du village de Bidache (Pyrénées-

Atlantiques). Un homme est des-cendu de la voiture et a tiré une rafale de mitraillette sur les

Alors que les deux Basques — légèrement blessés — étaient se-courus par une voiture de pas-

sage, les occupants de la R 12 sont revenus sur les lieux de la fusiliade et ont à nouveau ouvert

rusulade et ont a nouveau ouvert le feu sans atteindre personne. Les deux blessés ont été transpor-tés à l'hôpital de Bayonne. Il faut sans doute rapprocher cette

agression de l'arrestation le 25 août d'un commando anti-ETA

près de Saint-Jean-de-Luz (le Monde du 28 août).

1

Lima. - C'est vendredi sor, d'ailleurs que, sous la pression en principe, que doit s'ache en arabes, tant de temps soit consa aux revendications palesti

> d'unité des pays non alignés inclinera finalement à accepter compromis que s'efforcent de pi ment celle de la Yougoslavie, o a . 's l'un des trois fondateurs ouvement non aligné et, restr ligné, avec Chypre et Malte, par ipe à toutes les commissions, l npromis final seralt très protexte qui a été adopté à Kar a il y a un mols et qui est bea plus modéré que celui publ

Rabat l'an dernier. s travaux de la commission éc non que sont, en revanche, prat que ent terminés. Les ministres or uvé le projet des experts po stitution du fonds de solidari développement des pays no (le Made du 29 août). D'autre par s millions de dollars seron mis à la disposition d'un conseil de remières pour soutenir le prix de ces demières et permettri leur stoage, comme l'avait prèvu l conférere de Dakar. Enfin, des ionde seport dégagés pour accroîté la produition alimentaire des pays non alignes, comme l'a recommand la derniès conférence de la FAC.

A deuxineures du matin, à une centaine 🛊 mètres du siège de la conférence une violente explosit a détruit dux voitures dans la null de mercred à jeudi. La police péruvienne se nontre très discrète sut cet attentat dont on ne conneil pas pour le mment les raisons. Une certaine imment les raisons une certaine an incompagne en tout cas à Lima, où nt eu lieu, jeudi après-midi, d'assezviolentes manifestations d'étudiants.

#### EAN SCHWŒBEL

(L'attitude de l'Eglise sur la question du maintien ou de l'expui-sion d'Israël e l'ONU semble avoir varié au cour de la session. Alors officielles) faisient état d'une résis tance de la élégation égyptienne au projet s ur » patrouné par l'O.L.P. et la Syrie, M. Mohamed Ryad, secrétaire d'Etat égyptien aux affaires étrangées, annonçait jeudi à l'APP, que un pays avait finale-ment donné su appul au projet demandant l'exulsion d'Israël de l'ONU, a Notre solidarité avec nos frères musnimais nous engage, et nous nous joignois à leur demande », avait-il dit. Ce sutien est touteleis devenu sans objet dans la mesure de l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains et l'hostilité des pays africains e arabes à se rallier semble-t-il, à mat motion de compronis plus modétée l

. Monde Le numéro du « Monde ». daté 23 août 195 a été tiré à 507 010 exemplain

## DANS UNE INTERVIEW SUR ANTENNE 2

## M. Caillavet, radical de gauche, envisage de voter le plan de soutien du gouvernement

« Je pense, a déclare M. Caillavet, que M. Marchais ne devrait pas se comporter pareillement. Le lieu de travail n'est pas un lieu de réunion politique. Il y a le Parlement, il y a les syndicats, où on défend les intérêts professionnels, il y a la vie collective. Pour être franc, a-t-il ajouté, je faisals confiance au P.C., mais je dois dire m'actuellement cette dois dire qu'actuellement cette confiance est ébréchée.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne rejoignait pas le gouvernement, le vice-président du Mouvement des radicaux de gauche a déclaré : « Dans la mesure où un gouvernement qui ne

#### LE PARTI COMMUNISTE DANS LES ENTREPRISES

M. Parfait Jans, député com-muniste des Hauts-de-Seine, qui conduisait une délégation d'élus communistes, s'est vu interdire jeudi après-midi 28 août l'accès de l'impasse conduisant à l'hôpital Beaujon, « où il comptait discuter avec ses administrés à la sortie de leur travail », précise un communiqué de la section du P.C.F. de Clichy. Dans la ma-tinée du même jour, M. Maxime Kalinski, député communiste du s'entretenir avec le personnel de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, comme nos dernières éditions du 29 aut l'indiquaient.

D'autre part, une délégation du P.C.F., conduite par Mme Mirellie Bertrand, membre du bureau politique du P.C.F., s'est entre-tenue, jeudi 28 août avec les ouvriers de l'usine Triton qui occupent leurs ateliers de puis huit mois et auxquels s'étaient joints les militants communistes de l'usine Grandin, des imprime-ries Chauliour et du Parisien libéré. A cette occasion, Mine Bertrand a souligné que pour son parti « l'entreprise n'est pas un terrain neutre, mais au contraire un terrain priollégié de lutte pour

les travailleurs ». Enfin, le comité d'entreprise de l'usine Saint-Gobain de Chalonsur-Saône (Saône-et-Loire), en présence des membres de la di-rection, a reçu une délégation du

## CAFETIERES ÉLECTRIQUES

ELECTRO-MENAGER Sache-chaveux - Miroirs BROSSERIE - COUTELLERIE CADEAUX - GADGETS UTILES

DIDIER-NEVEUR 39, Rue Marbeuf - Tél.: BAL 61-70 20, Rue de la Paix - PARIS Quvert du lundi au samedi de 9 à 19 h.

Dans une interview diffusée serait pas celui que je souhaite jeudi 28 août par Antenne 2, ferait pour partie, je dis bien M. Henri Caillavet, sénateur du pour partie, la politique que je souhaite, eh bien, je dis qu'en Mouvement des radicaux de gauchaite, eh bien, je dis qu'en tant que démocrate il m'apparche, a désapprouvé les actions du parti communiste dans les entre-

cette question ne se pose pas. n Après avoir estimé que les axes son plan de relance sont sains.

M. Caillavet a affirmé qu'il n'hésiterait pas « à titre personnel
à voter pour le gouvernement si l'ensemble des propositions lui paraissatt cohérent et javorable à plus de justice sociale et à la défense de l'emploi s.

M. Caillavet avait déjà rendu hommage le 19 février à certains aspects de la politique du prèsi-dent de la République. Il avait été reçu le 15 avril par M. Giscard d'Estaing et cette visite avait été désavouée par le Mouvement des radicaux de gauche. M. Caillavet, qui sonhaite une révision du programme commun de la gauche, et qui reproche à certains de ses amis leur opposi-tion systématique, s'est ainsi rap-proché de plus en plus du gouvernement sans avoir rompu avec le M.G.R.

## LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE PRÉFÉRE l'avion américain tiger-11

**AU MIRAGE-5** 

( De notre correspondant.) Berne. — Le guuvernement helvétique vient d'opter officiellement pour l'avion américain F-5 E Tiger-II de préférence au Mirage-5 français. Dans un message publié jeudi 28 août à Berne, il propose aux Chambres d'approuver l'ouverture d'un crédit de 1 milliard 170 millions de frances suisses pour l'acquisition dat de l'imitard 170 minors de francs suisses pour l'acquisition de soixante-douze appareils de ce type. A cette somme viendra s'ajouter un crédit additionnel de quelque 150 millions pour cou-vrir les frais de rencherissement.

Le choix des autorités helvétiques intervient après trois ans d'études préliminaires, parfois laborieuses et fertiles en rebondissements. Dans son message, le dissements. Dans son message, le gouvernement reconnaît. certes que « d'excellents types d'avions ont dû être élimines », mais que, a de tous les modèles examinés, le Tiger est le seul qui puisse être acquis en nombre suffisant dans les timiles de nos possibilités financières ».

Les considérations économiques ont également joué un rôle important dans la décision du conseil fédéral : l'industrie suisse béné-ficiera de commandes compensatoires d'un montant d'au moins 30 % du prix d'achet des avions de combat.

Le gouvernement helvétique a d'autre part démenti certaines runeurs selon lesquelles des pots-de-vin auraient été versés par la firme américaine Northrop pour faciliter l'acquisition du Tiger par

#### Au Vietnam du Sud

#### SEIZE BANQUES PRIVÉES SONT FERMÉES

Saigon (Reuter, A.F.P.). — Les autorités sud-vietnamiennes ont fermé seize banques privées viet-namiennes à Saigon et ont or-donné leur liquidation, sous le contrôle de la Banque nationale du Vietnam.

meture de ces établissements a été publié le vendredi 29 août. Il stipule que les banques devront rembourser les dépots à leurs clients et recouvrer les prêts. La Banque nationale aidera au rem-boursement si nécessaire, mais le décret donne à cette institution la possibilité de retarder ces palements.

Le mercredi 27 août, la Banque nationale du Vietnam avait auto-rise les particuliers à retirer, sous certaines conditions, les biens qu'ils certaines commons, les hels qui les avaient déposés, avant le change-ment de régime, dans les coffres-forts des banques. Un communiqué règlemente toutefois strictement la disposition et l'usage des liquila disposition et l'usage des liqui-dités, des métaux précieux et des bijoux placés dans les coffres-forts. Pour les liquidités, par exemple, il est stipulé que leurs propriétaires « ne pourront retirer que les sommes nécessaires aux dépenses de leurs familles, le reliquat devant être versé aux comptes ouverts à la Banque nationale du Vielnam et ne pouvant ensuite faire l'objet de retraits qu'en jonction de la couverture de qu'en jonction de la couverture de justes besoins ». A l'égard de l'or et des métaux précieux, la nouvelle réglementation prévoit que la Banque nationale en conservers la gérance. Les bijoux peuvent être récupérés par leurs propriétaires ou confiés à la Banque nationale. En cas de retrait, ils doivent être déclarés et ne pourront, par la suite, être vendus qu'à la Banque.

## **NOUVELLES BRÈVES**

● Le conseil des ministres, réuni le mercredi 27 août, a dis-sous, sur proposition de M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, mi-nistre de l'intérieur, le conseil municipal de Tintry (Saône-et-Laira) et colui de Distance-et-Loire) et celui de Durenque (Aveyron).

 Un bal de solidarité avec les ouvriers en grève du Parisien libéré, présidé par des élus com-munistes de la capitale, devait être organise samedi soir 30 août, rue d'Enghien. Il a été interdit par la préfecture de police « en vertu de la réglementation exis-tante » concernant les bals sur

tante » concernant les bals sur la voie publique.
« Pur prétezte, affirment les élus communistes. Il s'agit en fait d'une mesure politique doublement scandaleuse. Après la décision de ne plus célèbrer l'anniversaire du 8 mai 1945, elle confirme la volonté du pouvoir d'aligne la victoire du servie cur d'e/jacer la victoire du peuple sur le nazisme. Elle vise de même à darité enpers les travailleurs du Parisien libéré face à Amaury, qui bénéficie, lui, de toute la complicité du pouvoir »

# **Comptes bancaires** intérêts

au taux actuariel annuel brut de

75 à 11,5%

(selon la formule choisie) de 3 à 12 ans - à partir de 5000 f -



26, bd d'Italie MONTE-CARLO (Principauté de Monaco) Donumentation N4 503 H sans engagement de votre part

حكدا من الاصل